

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

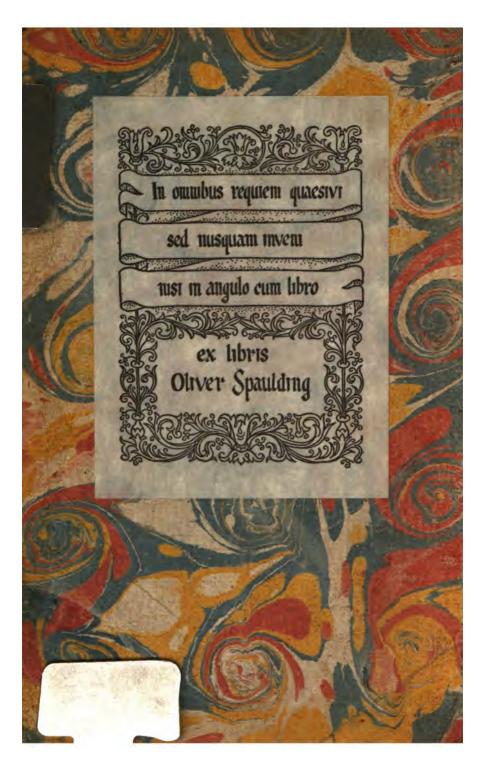



### LIBRAIRIE DE VIDECOQ,

Place du Panthéon n° 6 et rue des Grés n° 26

A PARIS

ACHAT ET VERTE DE TOUTES SORTES DE LIVRES.

# NOUVELLES RÉCRÉATIONS PHYSIQUES

e T

MATHÉMATIQUES: TOME PREMIER.

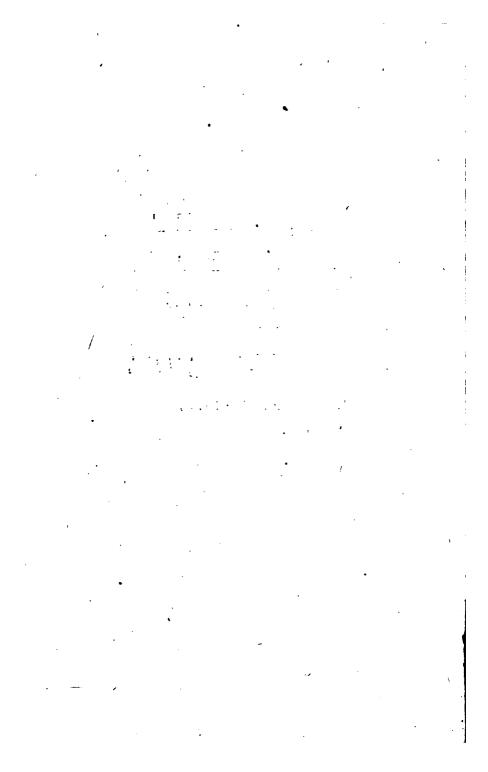

# NOUVELLES RÉCRÉATIONS PHYSIQUES

e t

## MATHÉMATIQUES,

CONTENANT

Ce qui a été imaginé de plus curieux dans ce genre; et ce qui se découvre journellement;

Auxquelles on a joint les causes, leurs effets, la maniere de les construire, et l'amusement qu'on en peut tirer pour étonner et surprendre agréablement.

Troisième édition, considérablement augmentée.

Par M. GUYOT, de la Société Littéraire et Militaire de Besançon.

TOME PREMIER.



### A PARIS.

Chez GUEFFIER, Libraire-Imprimeur, rue de la Harpe, à la Liberté.

M. DCC. LXXXVI.

Avec Approbation, et Privilége du Reis

Q 164 .G98 1786 V.1 cop.2

### AVIS DU LIBRAIRE

En commençant cette nouvelle Edition des Récréations Physiques, nous avions d'abord eu le projet de faire imprimer les Planches sur un papier assez grand pour que chaque figure pût se tirer hors du livre, et se présenter aux yeux du Lecteur, à côté de la Récréation, & de les placer à la fin de chaque volume.

Mais nous avons résiéchi que 102 Planches réparties dans trois volumes, et pliées en trois, empêchent que l'Ouvrage soit bien broché ou relié solidement, et que de plus les sigures so remettent mal dans leurs plis, se gâtent ou se déchirent à force d'être tirées du livre & repliées; nous avons préséré de suivre le plan des deux précédentes éditions; c'est-à-dire, de faire tirer les Planches sur un carré du même format de l'Ouvrage, et de les placer dans les Volumes, à l'endroit des Bécréations où chaque sigure a rapport.

Nous avions eu aussi le projet de réunir toutes les Planches de l'Ouvrage en un seul volume qui auroit fait le quatrieme; mais nous avons considéré que le Lecteur seroit obligé de porter deux volumes à la fois, celui des Récréations dont il auroit voulu s'amuser, & celui des Planches.

Les figures de cette édition ne seront pas enluminées comme dans les précédentes, par la raison qu'elles sont bien rendues et avec exactitude, et que, par ce moyen, le prix sera beaucoup diminué.

Cependant, si quelques personnes en desirent des exemplaires avec les Planches enluminées, nous en aurons toujours de prêts.

### PRIX.



# AVERTISSEMENT.

Es deux premieres éditions de l'Ourage donné au Public, sous le titre de Nouvelles Récréations Physiques et Mathématiques, se trouvant entiérement épuisées, et quantité de nouveaux amusemens sur les diverses parties de ces Sciences avant été imaginés depuis sa derniere impression, on a cru qu'en lui présentant cette troisième édition, il étoit indispensable d'y ajouter ce qu'il y a de plus curieux dans les nouvelles découvertes sur l'Electricité, et particulierément sur les Gas, dont on n'avoit point parlé dans les précédentes éditions: cette partie de la Physique, devenue si intéressante depuis quelque tems, étant alors, pour ainsi dire, dans son enfance.

On ne fera pas ici l'éloge de cet Ouvrage, que l'Auteur désavoueroit, ne le regardant que comme un Traité très-succinct a iii

### M AVERTISSEMENT.

de Physique, dont les principes, adoptés jusqu'à présent par les meilleurs Physiciens, servent de base à diverses Récréations, qui paroissent fort extraordinaires, et souvent même surnaturelles, par leurs dispositions, et la maniere dont elles sont déguisées et présentées.

Quel que soit le sentiment du lecteur à cet égard, il est constant que cet Ouvrage a eu beaucoup de succès, et qu'il a même été traduit en Anglais, en Allemand et en Hollandais. La traduction Hollandaise, la meilleure de toutes, n'a été faite que sur la première édition; et celle qu'on présente ici est non seulement deux fois plus étendue, mais partie même des amusemens, compris dans la première, ont été perfectionnés et simplifiés, soit par les conseils de différentes personnes, qui ont bien voulu communiquer à l'Auteur leurs découvertes, soit par l'Auteur même.

### AVERTISSEMENT.

On n'a d'ailleurs rien épargné pour renîdre cet Ouvrage agréable, soit pour le caractère de l'impression, soit pour la gravure des Planches, qu'on trouvers supérieures à celles des précédentes éditions.

On a réduit cette édition en trois volumes, quoiqu'elle soit très-augmentée, en diminuant tous les blancs qui étoient à chaque Récréation, et en faisant les pages plus longues et plus larges, pour en diminuer le prix, et la mettre par ce moyen à la portée de tout le monde; et comme les Planches ont été toutes gravées entiérement, on a eu la plus scrupuleuse attention à ce que les lettres de renvoi de chaque Figure se rapportent exactement avec celles de la Récréation qui en est l'objet.

La beauté des Planches rendant assez sensiblement les objets, sans être enluminées, nous nous sommes proposés de les

### AVERTISSEMENT.

donner ainsi au Public, cependant nous en aurons toujours des exemplaires dont les Planches seront enluminées avec soin, pour les personnes qui voudront payer six livres de plus.



and unjugated for the more and maked of the section of the section

# DISCOURS

## PRÉLIMINAIRE.

A science de la Physique et des Mathématiques, si utile et si nécessaire pour toutes les autres sciences dont elle est le principe, s'étend aussi sur nos amusemens les plus agréables: ils nous affectent d'autant plus, qu'étant purement intellectuels, l'esprit seul y a part; aussi ils ont été de tous les tems le délassement des personnes les plus célebres et les plus distinguées (1).

Une application trop longue à des objets sérieux, ou à l'étude des choses abstraites et difficiles, cause à la fin de la fatigue, et quelquefois même de l'ennui, qui épuiseroient entiérement les esprits, si on ne les ranimoit par des récréations propres à

<sup>(1)</sup> Charles XII, Roi de Suède, savoit très-bien se refuser tous les plaisirs; il défendoit à ses troupes les jeux de hasard, mais il encourageoit celui des échecs qu'i regardoit comme une science nécessaire au Militaire. M. de Voltaire nous assure qu'il y jouoit souvent avec le Général Poniatouski, et avec son Chancelier Grothusen.

rétablir l'ordre et l'harmonie si nécessaires pour conserver le corps dans son premier état : c'est donc avec raison que ces amusemens peuvent être considérés comme des remédes innocens que la nature, qui tend toujours à contribuer à notre bien-être, nous présente pour remédier aux maux qui résultent immanquablement d'une trop longue application à l'étude, que notre constitution naturelle ne pourroit long-tents supporter,

Ce n'est pas le seul avantage que nous procurent ces amusemens; il est constant qu'ils contribuent beaucoup à orner l'esprit, et à donner à notre façon de penser une justesse géométrique aussi satisfaisante qu'utile et nécessaire dans toutes les affaires de la vie; ils nous procurent aussi de plus grandes connoissances; et souvent ils peuvent nous mener à des découvertes utiles.

Ces amusemens conviennent à tous les états; ils sont de tous les âges; tout ce qui contribue à étendre la sphère de nos connoissances, nous affecte toujours agréablement.

L'esprit a sans contredit ses plaisirs, qui lui sont particuliers; il se plaît à démêler une difficulté, à dévoiler un mystère que d'autres ne peuvent comprendre ni découvrir; on a même une secrette plaisir qu'on se propose d'en approfondir la cause.

La connoissance des principes et leur application sont les seuls moyens qui puissent nous guider et nous empêcher d'admirer les choses sans les comprendre.

Ce qui a paru dans ce genre depuis deux siecles, a toujours été favorablement accueilli, et les Auteurs qui ont écrit sur cette matiere, ont acquis de · la réputation : on ne peut cependant s'empêcher de reprocher à plusieurts d'entr'eux de nous avoir transmis quantité de choses sur le rapport de ceux qui les avoient précédés, sans en avoir préalablement examiné et expérimenté par eux-mêmes la possibilité (1). La lumiere, que l'étude de la Physique, pour ainsi dire universellement cultivée, même par les personnes les plus distinguées, a répandue depuis ce tems sur tous ces objets, a fait abandonner ce qu'il y a d'absurde et de faux merveilleux dans leurs écrits, où il faut cependant convenir qu'il se trouve quelquefois des choses agréables.

<sup>(1)</sup> Parmi quantité de choses surprenantes qui se trouvent dans les Ouvrages de Cardan, Porta et Wecker, il en est beaucoup qui ne sont pas seulement vraisemblables.

Le sieur Bachet de Mésiriac, célebre par plus sieurs bons Ouvrages, a traité un des premiers de diverses Récréations et Problèmes sur les nombres.

Personne n'a écrit plus savamment sur les agréables illusions de l'Optique, que le Pere Niceron, qui a laissé un Traité fort étendu sur cette matiere: le Pere Abat en a récemment publié un d'un autre genre dans cette même partie de la Physique.

M. Ozanam, Professeur de Mathématiques, a rassemblé ce qu'il a trouvé de plus intéressant dans les Auteurs qui l'avoient précédé; il y a beaucoup ajouté du sien, et a donné un Traité complet de Récréations Mathématiques. Personne assurément n'étoit plus en état que lui de traiter savamment et à fonds cette matiere; mais on ne peut disconvenir que son Ouvrage ne soit à beaucoup d'égards trop profond pour le titre qu'il porte : dès que l'on se propose des objets de pur amusement, il faut de nécessité écafter tout ce qui peut occasionner trop d'application, ou qui suppose des connoissances trop étendues. Depuis la mort de ce Géometre, son Ouvrage a eu cependant des éditions multiplices, et toujours bien reçues; mais il est étonnant que depuis sa mort on l'ait réimprime si souvent, sans y ajouter ce qui, dans ces intervalles, a paru de plus intéressant (1).

Je suis bien éloigné de me flatter de donner ici un Ouvrage aussi savant que celui de M. Ozanam. Mais j'ai eu attention à ne présenter que des choses nouvelles, agréables, faciles à comprendre et à exécuter. Je me suis efforcé de me rendre intelligible même à ceux qui n'ont qu'une légere notion de la Physique et des Mathématiques, sans négliger cependant d'expliquer, lorsqu'il a été nécessaire, les principes et les causes de ces différens prestiges. J'ai tiré de ces divers effets tous les amusemens que j'ai cru les plus propres à étonner et à surprendre agréablement. Enfin je les ai construit et déguisé de maniere à inquiéter beaucoup ceux devant qui on s'amusera à les représenter. J'ai senti qu'il m'étoit essentiel de remplir ce

<sup>(1)</sup> Depuis la précédente édition de cet Ouvrage, on a entiérement refondu celui de M. Ozanam, et on en a donné une nouvelle édition plus intéressante, en retranchant quantité de choses inutiles, qu'on a remplacées par d'autres plus agréables et plus nouvelles, au nombre desquelles se trouvent quelques-unes de celles contenues dans l'Ouvrage dont est ici question.

# On trouve chez le même Libraire,

|                                                                                                                                              | _                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| DESCRIPTION et Usage des instrumens qui<br>sent un Cabinet de Physique, par M. Sigaud de la<br>seconde édition, très-augmentée, 2 vol. in-8. | iFont,                |
| Elémens de Physique expérimentale, par le mé<br>vol. in-8. br.                                                                               | me , 4<br>24 liv.     |
| Essai sur les différentes especes d'Airs, par le mên<br>conde édition, in-8. fig. br.                                                        | ne-, se-<br>5. liv.   |
| Tableaux des Phénomènes des propriétés de l'Air,<br>Roulland, in-8. br.                                                                      | par M.                |
| Nouvéaux Mélanges de Philosophie et de Litté<br>par M. Gin, I vol in-12. rel.                                                                | rature .<br>3 liv.    |
| Traduction des Œuvres d'Hésiode, par le même in-12. br. 31                                                                                   | , I vol.<br>iv. I2 f. |
| Le même en papier velin,                                                                                                                     | 6 liv.                |
| Tableau analytique des Combinaisons chimiques,<br>Brongniart, premier Apothicaire du Roi, Profe<br>Chimie au Jardin des Plantes, in-8. br.   | 4                     |
| Dictionnaire des Postes, 2 vol. in 3. 1782, rel.                                                                                             | 12 liv.               |



# RÉCRÉATIONS PHYSIQUES

ET

# MATHÉMATIQUES.

### DE L'AIMANT.

De la vertu magnétique, considérée principalement eu égard aux Récréations contenues dans cet Ouvrage.

L'AIMANT est une pierre naturelle et minérale de couleur noirâtre, pesante, & aussi dure que le fer, dans les mines duquel elle se trouve ordinairement. La connoissance particuliere de ses différentes propriétés, est indispensable pour concevoir parfaitement la construction des effets d'une partie des pieces de Récréation qui sont répandues dans cet Ouvrage. Il est absolument nécessaire de

Tome I.

### RECREATIONS PHYSIQUES

bien connoître sa direction, son attraction et sa communication, ainsi que l'effet des tourbillons magnétiques; on doit savoir aussi la maniere d'aimanter les barreaux, lames, fers à cheval, cercles et aiguilles, qu'on est obligé d'employer, leur proportion et l'effet qu'ils produisent, afin d'éviter tous les divers obstacles qui pourroient se rencontrer en construisant les pièces dans lésquelles on doit les placer, et se trouver en état de déterminer avec précision, l'ordre de l'arrangement qu'il convient de leur donner.

### Direction de l'Aimant.

Une pierre d'almant, ou une aiguille aimantée, suspendue librement sur son pivot, se fixe constamment d'un même côté vers le Nord, et de l'autre vers le Midi. La matiere magnétique, qui, selon le sentiment de plusieurs Physiciens, coule sans tesse d'un des poles de la terre vers l'autre, donne cette direction à l'Aimant ou à l'aiguille aimantée (1). M. Hugens en rend railon, en considérant les petites particules de la matiere magnétique, comme autant de petits épis, et les pores de l'Aimant, comme étant composées d'une infinité de petits tuyaux, dont la surface

<sup>(1)</sup> M. Descartes prétend qu'elle vient des deux Poles du monde; & considérant la terre comme un grand aimant, il conclut que ce fluide magnétique entretient la terre dans une même direction par rapport à son axe.

find de petites parties flexibles, inclinées, & toujours prêces à se relever, pour l'opposer au rétour de la matière magnétique.

Si au-dessib d'un barreau où lante d'acier au maniee ; place fur une cable dans une direction quelcossque, on pose à une petite distance une aiguille aimantée soutenue sur son pivot, de mas niere que son centre réponde au centre ou à l'équateur de ce barreau (1), elle prendra la même direction que ce barreau; inutilement voudra-ton la placer dans une autre situation. C'est ici le même effet, quoique l'aiguille, au lieu de se tourner vers les poles de la terre, se dirige sur ceux de ce barreau, le long duquel circule sans cesse le fluide magnétique, qui sort continuelles ment d'un des poles de ce barreau pour rentrer dans l'autre; de-la vient que l'aiguille aimantée présente au pole métidional de ce barreau, son pole septentrional, & au pole septentrional, son pole méridional. Il est à remarquer que l'on suppose ici que l'aiguille est à une petite distance du barreau, attendu que si elle en est trop éloignée. le fluide magnétique qui circule d'un pole de la terre à l'autre, fait alors effort sur elle, et tend à l'éloigner de la direction que lui a donnée le barreau; cet éloignement est d'autant plus grand, que cette aiguille est plus élevée au-dessus du barreau.

<sup>(1)</sup> On entend par l'équateur d'un barreau, l'endroit qui est également éloigné de ses deux extremités.

4 RÉCRÉATIONS PHYSIQUES

ou (re qui est la même chose) du centre de son
tourbillon magnétique.

Cette observation sert à faire connoître, que plus il y a de barreaux aimantés dans une pièce, plus il est essentiel que les aiguilles qui sont placées au-dessus d'eux en soient proches, sans quoi elles prendroient une direction peu exacte. La même chose arriveroit s'il se trouvoit des barreaux trop forts à côté d'autres qui fussent plus foibles.

Il suit encore de cette remarque, qu'il faut proportionner la longueur des barreaux à celle des aiguilles, et avoir attention que les uns et les autres soient de même longueur; les aiguilles peuvent cependant être un peu plus courtes, mais on ne doit pas les faire plus grandes que les barreaux, attendu qu'on ne peut faire diriger exactement les aiguilles sans cette précaution.

### Attraction de l'Aimant.

Si au pole méridional d'une aiguille aimantée, suspendue librement sur son pivot, on présente le pole septentrional d'une pierre d'Aimant, ou d'un barreau aimanté, cet Aimant attire l'aiguille et s'y joint. Le fluide magnétique qui sort avec une vîtesse extraordinaire d'un des poles de chacun de ces Aimants, trouve un libre accès dans les pores de l'autre, et chasse l'air subtil qui se trouve entre deux; de-là vient que ces deux Aimants s'approchent et se joignent: aussi lorsqu'ils sont plus sorts et qu'ils donnent un accès plus libre au passage

du fluide magnétique, l'air se trouvant écarté en plus grande quantité, ils s'attirent à une plus grande distance et se joignent plus fortement; de-là vient le plus ou moins de force de ces Aimants.

Si au contraire on présente au pole méridional d'une aiguille le pole semblable d'un Aimant., l'aiguille fuit, se retourne et s'agite, jusqu'à ce ce qu'elle soit enfin parvenue à lui présenter le pole septentrional.

Si on présente au pole septentrional d'une aiguille, le pole septentrional d'un autre Aimant, elle fuit de même, et vient lui présenter le pole méridional.

La matière magnétique, qui, comme on l'a dit ci-dessus, sort avec rapidité d'un de ces Aimants, rencontrant le même pôle dans l'aiguille, & n'y pouvant pénétrer à cause que ses pores ne sont pas disposés à la recevoir dans ce sens, répousse alors avec force cette aiguille, laquelle étant suspendue librement, céde facilement à cette impulsion, tourne, s'agite jusqu'à ce qu'elle ait présenté le pole opposé; alors elle se fixe, parce que la matière magnétique y trouve un libre accès.

On voit par cette explication, qu'indépendamment de la maniere de diriger une aiguille en la posant au-dessus d'un barreau, on peut encore lui donner différentes directions, en présentant un des poles d'un barreau aimanté à une partie quelconque du cercle que cette aiguille parcourt; ce qui est utile dans différentes circonstances qui se

6 RÉCRÉATIONS PHY SIQUES trouvent dans la construction des Pieces de Récréations qui agissent par le moyen de l'Aimant.

L'interposition d'un corps quelconque, excepté le fer, ne peut empêcher ni même diminuer aucuns de ces effets.

### Communication de l'Aimant.

Si on passe légérement sur le pole septentrional ou méridional d'un Aimant armé, ou d'un barreau aimanté, une aiguille ou lame d'acier bien trempée, en la conduisant d'un bout à l'autre toujours dans le même sens, cette aiguille ou lame devient elle-même un Aimant qui a ses poles, et la même vertu que l'Aimant même.

La matiere ou le fluide magnétique, pénétrant avec rapidité dans les pores de l'acier, qui sont sans doute d'une configuration approchante de ceux de l'Aimant, les perfectionne encore, et s'y prépare un libre accès, de-la cette lame aimantée devient elle-même un Aimant.

Si on passe ensuite cette lame à contre sens sur le même pole de cet Aimant, elle perd aussi-tôt toute sa vertu; & si on continue de la passer de ce même sens, elle la reprend, avec cette différence que le pole méridional devient le pole septentional, et le septentrional devient méridional; ce qui ne peut être occasionné que par le fluide magnétique, qui reléve d'abord à rebours les pores de l'acier qu'il avoit forcé de se coucher, les fais abaisser ensuite dans un sens contraire, & change

### ET MATHÉMATIQUES.

alors les poles de cette aiguille aimantée: on parvient par une opération à-peu-près semblable, à changer les poles d'un Aimant naturel (1).

Ces aiguilles ou lames ainsi aimantées conservent leur vertu pendant plusieurs années, quoiqu'elle diminue insensiblement; ce qui vient en partie de ce qu'elles ne sont pas constamment placées dans la direction du fluide magnétique, qui, comme on l'a déjà dit, va d'un pole de la terre à l'autre; on leur rend leur vertu en les aimantant de nouveau: il est essentiel de les garantir de la rouille qui détruit beaucoup leur vertu.

### Déclinaison de l'Aimant.

On a vu ci-dessus qu'une aiguille aimantée, suspendue librement, se dirigeoit constamment vers les poles; cette direction varie cependant de plusieurs dégrés, et c'est cette variété que l'on nomme déclinaison.

Elle n'est pas égale dans tous les endroits de la terre, elle varie aussi en différents temps dans les mêmes lieux; tantôt la déclinaison est à l'Est, tantôt

<sup>(1)</sup> M. Knight a fait cette expérience devant la Société royale de Londres; il prit une pierre d'Aimant non armée, la plaça entre l'extrêmité de deux barreaux fortement aimantés, de maniere que les poles semblables se touchoient, et il parvint par ce moyen à changer les poles de cette pierre; on peut par cette même raison augmenter la force d'un Aimant naturel, en le plaçant entre deux barreaux de maniere que les poles contraires se touchene.

### 8 RECREATIONS PHYSIQUES

elle est à l'Ouest. On n'a pu pénétrer jusqu'à présent la cause de cette variété, sur laquelle il seroit inutile de s'étendre ici, attendu qu'elle n'a aucun rapport aux amusemens dont on doit donner la description.

### Inclinaison de l'Aimant.

L'inclinaison de l'Aimant, est le penchant qu'une aiguille suspendue a de s'abaisser vers les poles; une aiguille d'acier traversée d'un pivot comme les bras d'une balance, & mise dans un parfait équilibre avant d'être aimantée, semble en ce climat devenir plus pesante du côté du Nord, vers lequel elle incline d'environ 60 dégrés. Si cette même aiguille étoit placée vers l'équateur de la terre, elle seroit en équilibre, et si elle étoit au-delà elle inclineroit vers le Midi.

Ce même effet a lieu lorsqu'on tient une aiguille semblablement suspendue au-dessus ou placée à côté d'un barreau aimanté; si elle est placée vets le milieu ou équateur du barreau, elle y reste dans une situation horisontale ou parallele au barreau, elle s'incline ou s'approche plus ou moins à mesure qu'on l'éloigne de cet endroit, et qu'on l'avance vers l'un ou l'autre des deux poles de ce barreau, de maniere que si le barreau aimanté est beaucoup plus long que l'aiguille, lorsque l'extrémité de l'aiguille se trouve vers l'extrémité du barreau, elle se place alors dans une direction verticale, c'est-à-dire, perpendiculaire au barreau. Il est à observer que dans cette expérience, il est nécessaire que le pivot

### ET MATRÉMATIQUES.

traverse l'aiguille horisontalement si on la pose au-dessus du barreau, afin qu'elle ait par ce moyen une liberté entiere de s'incliner (1).

### Choix des Pierres d'Aimants.

Les meilleures pierres d'Aimant, et qui sont les plus estimées, sont celles qui, à grosseur égales, étant armées, soulévent un plus grand poids: la différence est si grande entr'elles, qu'il y en a dont la force et l'attraction sont cent fois plus considérables; on trouve assez communément des pierres d'Aimant, qui étant armées, soulévent 2 et 3 fois leur poids, et il s'en trouve très-rarement qui puissent le porter 100 fois.

Quelque force qu'ayent ces pierres ainsi armées, elles ne sont presque plus d'aucun usage pour aimanter. Les barreaux ou Aimans artificiels communiquent beaucoup plus de vertu magnétique, et on peut par leur secours aimanter de trèsgrandes barres d'acier, ce qu'on ne pourroit faire facilement, même avec le meilleur Aimant; c'est à M. Knight, qui nous a enseigné la maniere d'en aimanter de toutes sortes de grandeurs, que nous sommes redevables de cette heureuse découverte.

<sup>(1)</sup> Si on se sert d'une aiguille aimantée portée sur son pivot, on la mettra alors à côté du barreau, ce qui produira le même effet; certe expérience est essentielle, attendu qu'elle sera appliquée à des récréations fort curieuses, dont il n'a point été question dans les précédentes Editions.

### 10 RÉCRÉATIONS PRYSIQUES

Des différens usages de l'Aimant, de l'ancienneté de leur découverte, et des fables qui se sont débitées à son sujet.

Les premieres découvertes des secrets de la Nature n'en indiquent pas toujours toutes les merveilles. Il en reste ordinairement beaucoup à découvrir, et on ne vient à bout d'en pénétrer les causes et les effets que par une étude approfondie, et des expériences réitérées; tel a été l'Aimant : on n'y remarqua d'abord que la seule vertu d'attirer le fer, et ce ne fut que vers le quatorzieme siecle qu'on reconnut ses autres propriétés, et particuliérement celle de se tourner constamment vers les poles, et de communiquer sa vertu à l'acier. Cette heureuse découverte, une des plus importantes qui ait été faite dans ces derniers siecles, fit inventer la boussole, sans laquelle il éût été impossible d'entreprendre fur mer des voyages de fong cours, et c'est à cette précieuse invention que nous devons la découverte et les richesses du nouveau mende.

Il est arrivé à l'Almant ce qui est assez fréquent aux choses extraordinaires; on l'a exalté par des contes ou fables ridicules, remplis de mensonges et d'absurdités, et ils se sont fait quelqu'autorité parmi les personnes crédules; on raconte (par exemple) que le tombeau de Mahomet, qui est (dit-on) de fer, est suspendu en l'air par la verta

### : ET MATHÉMATIQUES'

attractive d'une pierre d'Aimant; cette fable démentie par tous ceux qui ont été à la Mecque, tire son origine de ce que Pline rapporte de l'Architecte Dimocrate, qui voulus construire à Alexandrie la voûte d'un Temple en pierres d'Aimant, afin de pouvoir y suspendre en l'air la figure su le tomheau d'Arsinoé, sœur de Ptolomée, que ce Roi avoit intention par-là d'immortaliser: la mort de Ptolomée & celle de Dimocrate empêcherent l'exécustion de ce projet chimérique (1).

On doit mettre au nombre de ces fables ce que raconte Serapion, qui veut faire accroire que l'Aimant qui se trouve en grande quantité dans les

Ce qu'il y a de certain, c'est qu'une telle exécution passe toute l'industrie humaine, et quoique le Pere Cabéus ait assuré avoir pu parvenir avec une patience infinie, à suspendre un instant une aiguille à coudre entre deux Aimants, quand ce fait seroit véritable, cela ne prouveroit pas la possibilité de suspendre en l'air de la même manière une statue de fer, ou le cheval de Bellerophon.

<sup>(1)</sup> Il est à prémisser que Disnotrare s'était imaginé, qu'en suspendant la figure d'Arsinoé, au centre d'une voûte circulaire, entiérement formée de pierres d'Aimant, elle seroit alors également attirée de tous côtés, et y demeureroit suspendue; ce qu'il n'auroit pu croire, s'il avoit fait réflexion que l'Aimant n'a un certain dégré de force, que quand le fer est absolument joint à lui. M. Cassendi, qui traite de fable ce qui se dépite à ce sujes, ne dis pas cependent que la chase seit absolument impossible.

12 RÉCRÉATIONS PHYSIQUES entrailles de la terre, arrête les vaisseaux cinglans à pleines voiles, et en arrache les clous.

Plusieurs Auteurs lui ont supposé des effets plus merveilleux, en lui attribuant le pouvoir de chasser les démons, ou en avançant qu'il est le meilleur philtre d'amour.

Actuellement même on s'efforce de persuader que le fluide magnétique (dont on ne connoîtra peut-être jamais la nature) peut guérir diverses maladies, tandis que la décomposition, & l'examen le plus exact qui a été fait par les plus célèbres chimistes de toutes les substances connues, n'ont pu jusqu'à présent nous apprendre assez parfaitement de quelle manière les parties dont elles sont composées agissent sur le corps humain.

Famianus Strada surpasse encore ceux-ci en absurdités, en voulant faire entendre qu'on peut par son moyen écrire et s'entretenir avec ses amis quoique fort éloignés (1); cette ridicule fiction renouvellée depuis quelques années, est fondée sur quelque chose de vraisemblable. L'expérience a appris il y a long-temps, qu'un ami peut, par le moyen de l'Aimant, s'entretenir avec son ami d'une chambre à l'autre, c'est-à-dire, séparées seulement par une cloison d'un demi-pied d'épaisseur, mais

<sup>(1)</sup> Cette correspondance seroit assurément fort utile et fort agréable, mais malheureusement ce n'est qu'une chimère dont quelques Auteurs n'ont pas eu honte d'entretenir le Public.

il est impossible qu'on puisse le faire à une plus grande distance, & hors l'activité de l'atmosphere de l'Aimant, comme on le verra d'une manière assez extraordinaire dans cet Ouvrage.

Il est certain que l'Aimant a été employé depuis long-temps à divers amusemens plus ou moins agréables, et qui ont paru tenir du merveilleux; la preuve en résulte de ce que rapporte St. Augustin, qu'étant chez un Evêque nommé Sévere, il lui vit prendre une pierre d'Aimant, et la tenir sous une assiette d'argent dans laquelle il y avoit un morceau de fer qui suivoit exactement tous les dissérents mouvemens de la main qui le faisoit mouvoir. Il ajoute qu'à l'heure qu'il étrit, il a sous ses yeux un vase rempli d'eau, posé sur une table épaisse de six pouces, & qu'une aiguille mise dans ce vase va de côté & d'autre, selon le mouvement qu'il donne à la pierre posée sous cette table.

On lit dans Porta, Mag. natural. lib. 7, cap. 29, que des Imposteurs de son temps abusoient par ce moyen de la crédulité du peuple, en mettant autour d'un bassin divers mots gravés qui servoient de réponses aux demandes que des personnes superstitieuses leur faisoient sur l'avenir.

Souchi de Rennefort, dit dans son ouvrage, entre les Tours de passe passe, les Jeux et les Spectacles que présentent au peuple les Charlatans et les Saltimbanques, il leur est ordinaire de faire voir une aiguille aimantée, cachée dans un morceau de liège, et nageant dans un bassin

### 24 RECREATIONS PRESIQUES

rempli d'eau; la, sans être touchée de personne; elle se estrige au gré des Aimants qu'ils tienneire euchés dans leurs mains, et qu'ils promenent autour du bassin. De nos jours on a fait la même chose, mais plus ingénieusement; on voyoit dans le cabinet du savant Mécanicien; M. le Marquis de Servieres, une pendule, au centre de laquelle étoit un bassin rempli d'eau; une tortue factice; posée dans ce bassin alloit indiquer l'heure qu'il étoit; ce qui se faisoit par le moyen d'une mécanique fort ingénieuse à laquelle étoit adaptée un Aimant.

On a vu depuis quelques Récréations de ce genre, & dans ces derniers temps, une Sirenne, qui par la diversité de ces accessoires, et par quelques autres subtilités, produisoit des amufemens en apparence fort extraordinaires.

Le merveilleux de ces sortes d'amusemens leur ayant procuré du succès, plusieurs personnes en ont composé sur ce principé de plus ou moins agréables. Mais c'est une erreur de croire qu'aucune d'elles ait pour cela découvert dans l'Almant quelque nouvelle propriété; ce sont celles qui sont connues qui occasionnent tous ces prestiges; comme on pourra s'en convaincre par la déscription des pieces de Récréations contenues dans cet Ouvrage, dont la plus grande partie, quoique construites sur les mêmes principes, produisent par leur arrangement et leur combinaison des effets encore plus surprenants.

Maniere de construire et d'aimanter les barreaux et faisceaux nécessaires pour communiquer la vertu magnétique aux Aimants artificiels, qu'on doit employer dans la construction des différens amusemens contenus dans ces Ouvrage.

Faites forger une douzaine de lames d'actier, de huit pouces de longueur, sur sept à huit lignes de largeur et deux lignes d'épaisseur, dressez-les sur leur longueur, et que leurs deux extrémités solent limées bien quarrément; faites les roughr au feu dans tout leur étitier, et trempez-les sans qu'elles soient absolument trop dures (1).

Ces lames ayant été bien trempées, il faudra les dresser de nouveau en les passant sur la meule de

<sup>(</sup>I) Ces lames étant sujettes à se courber en les reens pant, il est essentiel, pour parer à set inconvénique, de les plonger perpendiculairement dans l'eau. Si malgré cette précaution, quelques-unes venoient à se courber, il faudroit les redresser après les avoir détrempées, et les retremper ensuite de nouveau. Cette attention est nécessaire, attendu qu'il est important que toutes les lames? dont on doit composer un fuiscent , selett paffiiteinein jointes les unes conste les autres. Les dimes d'Allemague, quand elles sont blen forgées y rénstissent axien bien, quoique cependant elles no soient pas de pur acier, mais d'un composé de fer et d'acier que les Ouvriers appellent étoffe. Lorsque ces lames ont été forgées bien également et avec soin, elles sont bien moins sujertes 19.10.00 P. 1.1 à se conflict lors de la rivince.

16 RÉCRÉATIONS PHYSIQUES grès, et on les adoucira ensuite sur une meule beaucoup plus tendre.

Il faut avoir soin avant de tremper ces lames, de marquer par un trait fait à la lime, le côté que l'on destine à devenir le nord, afin de n'être pas sujet à se tromper, lorsqu'on les aimantera, ou qu'on les assemblera comme il va être expliqué.

Cette premiere opération étant faite, vous prendrez vos douzes lames et les joindrez ensemble avec deux anneaux ou cages de cuivre A et B (Figure premiere, planche premiere); vous aurez soin de les séparer avec une petite regle de bois C, et d'en mettre six d'un côté et six de l'autre, de maniere que la position de leurs poles soir comme le désigne cette figure.

Vos douze lames étantainsi assemblées, & bien étroitement serrées dans leur cage, dressez-les de nouveau toutes ensemble par leurs extrémités, & les polissez sur une meule de bois garnie d'émeri; marquez l'ordre dans lequel elles sont assemblées, afin de pouvoir les replacer de la même maniere lorsqu'elles seront aimantées; attendu qu'il est essentiel qu'elles ne, se débordent point les unes des autres par ces mêmes extrémités.

Faites aussi deux contacts de fer doux D et E de même largeur que vos lames, qui puissent les couvrir toutes par leurs extrémités, et donnez-leur un demi-pouce d'épaisseur; ces contacts s'attachent fortement aux lames aimantées, et contribuent à leur conserver beaucoup plus long-temps

leur



Sellier Sout.

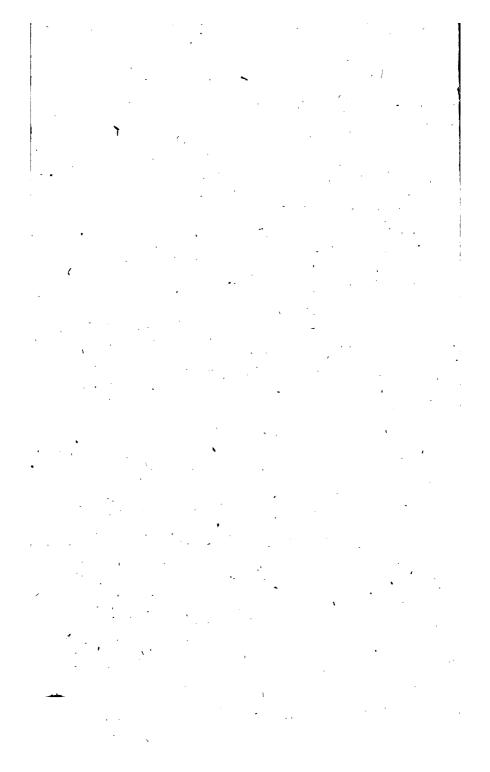

leur vertu. On peut si l'on veut mettre un crochet Fà l'un de ces contacts afin de lui faire supporter un poids H, et alors il faut ajuster une anse Gà l'anneau supérieur B, pour suspendre le faisceau, ce qui lui procure assez ordinairement une plus grande force, pousvu qu'on ait attention lorsqu'else augmente à le charger d'un plus grand poids.

Retirez les anneaux A et B, et placez sur une table six de vos lames en les disposant comme le désigne la Figure deuxième même Planche; observez que le Nord de l'une joigne tonjours le Sud de celle qui la suit; prenez ensuite une pierre d'Aimant armée, et qui communique le plus qu'il est possible la vertu magnétique; ou si vous avez deux barreaux bien aimantés, formez-en un faiscean A en les séparant avec une petite regle de bois, et disposant leurs poles comme l'indique la Figure première.

Promenes cot Aimant ou faiséean A sur la rangée des six lames BCDEFG, en suivant leur direction, et en observant que le côté de l'Aimant ou faiscean qui désigne le Sud, doit passer le pre-mier par l'extrémité de la premiere de vos lames A qui désigne le même pole.

Lorsque vous aurez promené ce faisceau dix à douze fois sur vos lames, en allant et venant alternativement, répétez cette même opération sur leurs autres faces.

Prenez ensuite une de ces lames et essayez à y suspendre par son extrémité une des antres lames,

en les présentant l'une à l'autre par leurs poles contraires. Si une de ces lames soulève la deuxieme et celle-ci une troisieme, (Fig. 3<sup>e</sup>.) elles seront suffisamment aimantees; alors vous en ferez un faisceau, et vous vous en servirez pour aimanter de même vos six autres lames; vous suivrez ensuite le procédé qui suit.

Ces six dernieres lames auront plus de force que les six premieres, c'est pourquoi il sera à propos d'en faire un faisceau pour aimanter de nouveau ces six premieres; et si parmi ces douze lames il s'en trouve quelqu'une qui ait moins de force, vous les aimanterez avec un faisceau que vous ferez alors de huit ou dix lames (1); mais si vous appercevez qu'elles n'acquérent pas plus de force, il est inutile de chercher à les aimanter davantage, attendu que cela provient alors de la qualité de l'acier, ou de sa trempe.

Vos douze lames seront aimantées dans toute leur force, si chacune d'elles en peut soulever quatre ou cinq autres : il arrive même quelquefois, qu'elles en soulévent davantage, mais peu-à-peu cette force diminue jusqu'à un certain point; pour l'éviter il en faut former aussi-tôt un faisceau, en les liant fortement avec leurs anneaux, et en y appliquant leurs contacts (2).

<sup>(1)</sup> Lorsqu'on fait un faisceau, il faut toujours qu'il y ait un nombre pair de lames séparées par moitié avec une petite régle de bois de deux lignes d'épaisseur.

<sup>(2)</sup> Lorsqu'on forme un faisceau, il faut non-seule-

#### ET MATHEMARIQUES.

Ce faisceau de douze lames vous servira pour aimanter les cercles, fers à cheval, et autres pieces d'acier, tels que des barreaux de huit à dix, et même douze pouces de longueur; mais si l'on étoit curieux d'aimanter de fort grands barreaux de quinze à vingt pouces, il faudroit avoir alors un faisceau composé d'un bien plus grand nombre de lames, sans quoi ils auroient beaucoup moins de force qu'ils n'en peuvent acquérir.

#### Maniere d'aimanter les percles (1).

Faites forger et dresser à la lime un cercle ou anneau d'acier ABC (Figure quatrieme, Planche premiere) ouvert en AC d'environ un pouce, et de tel diametre que vous jugerez à propos, pourvu qu'il soit proportionné à celui du bassin rempli d'eau sous lequel vous vous proposez de le faire agir, et qui doit avoir quatre pouces de plus, quant à son diametre; ce cercle doit être recourbé sur sa surface la plus large; plus son diametre sera grand, plus

ment observer que l'extrêmité des six lames qui sont placées d'un côté de la régle, désignent le Nord, et les six autres qui sont du même côté, le Sud; mais il faut encore les placer alsernativement une à une de côté et d'autre de cette régle; c'est du moins ce qui est recommandé par ceux qui ont fait les expériences les plus recherchées sur la construction de ces faisceaux.

<sup>(1)</sup> Les Aimants en forme de fer à cheval peuvent s'aimanter de la même maniere.

20 RÉCRÉATIONS PHYSIQUES il doit avoir de largeur et d'épaisseur, sans quoi s'il avoir moins de force, il seroit fort difficile de parvenir à le bien aimanter. (1)

Faires rougir se cercle dans tout son entier, et le plus également qu'il vous sera possible, après l'avoir ettaché avec du fil d'archal sur une forte erdix de fer. (Voyez figure cinquiente, même Plisache). Trempez-le en le plongeant de côté dans l'eau, afin de l'empêcher de veiller, ce qui lui donneroit une forme désagréable. Après l'avoir ainsi trempé, vous le dresserez à la meule et

<sup>70.200</sup> L. SO ... (1) Un cercle de six pouges de diantetre doit avoir environ cinq lignes de large, et une ligne et demie d'épaisseur; s'il à huit pouces, on lui donnera sept lignes de large et deux lignes d'épaisseur, &c. Cette proportion ou grosseur, quoique beaucoup moindre qu'il ne faudroit pour aimanter dans toute leur force des béréles de ces diametres, sera néanmoins suffisante pour l'asage qu'on en doit faire ici; s'ils étoient plus légers, ils s'aimanteroient trop foiblement, et la figure qu'ils doivent faire mouvoir sur le bassin, auroit trop de lenteur dans ses mouvemens; il en est de même des barreaux d'acier aimantés : s'ils sont trop longs, eu égard à leur grosseur, ils s'aimament plus foiblement; ce qui prouve évidemment qu'il est une longueur déterminée qu'il convient de domier aux batteaux pour les mettre en état d'acquérir autant de vertu magnétique qu'ils en peuvent recevoir, comme l'a savamment observé en Angleterre M. Knight, qui a non seulément déterminé la longueur que les barreaux doivent avoir eu égard à leurs différens poids, mais encore le nombre des lames dont doit être somposé le faisseau qu'en doit employer pour parvenir à les bien aimmeter.

ET MATHÉMATIQUES. le polirez de même, et vous l'aimanterez en

suivant le procédé qui suit.

Posez ce cercle à plat sur une table, (Fig. sixieme, même Planche) et ayant reconnu l'extrêmité que vous destinez pour être le Nord, appliquez - y un barreau aimanté A, dont le Sud touche ce côté du Nord, appliquez à l'autre extrêmité un autre barreau de même grandeur B, dont le Nord touche le Sud du cerele; placez le contact C à l'autre extrêmité de cos deux barreaux.

Cette disposition étant faite, vous poseres votre faisceau sur l'extrêmité E du barreau A, de maniere que le Sud des barreaux qui le composent pulsse couler le premier sur le Sud de ce barreau A; alors vous le ferez glisser doucement le long de ce barreau, du cercle C et du barreau A, et continuerez à plusieurs reprises, sans déranger la situation du faisceau; vous ferez ainsi vingt à trente tours, c'est-àdire, jusqu'à ce que vous vous apperceviez que vos barrezux sont fort adhérens au cercle; vous retournerez ensuite le cercle et les barreaux, sans rien déranger de l'ordre dans lequel ils sont placés, eu égard à leurs poles respectifs, et vous continuerez à aimanter ce cercle sur son autre face, jusqu'à ce que vous jugiez qu'il ne peut plus acquérir de nouvelles forces, ce qu'il sera facile de connoître en appliquant à 22 RÉCRÉATIONS PHYSIQUES ces deux poles le contact C, qui doit s'y tenir fortement attaché (1).

#### EFFET.

Ce cercle aimanté étant placé sous un bassin rempli d'eau d'un diametre plus grand que lui, de maniere que son centre soit sous celui de ce bassin; si l'on met sur l'eau une petite lame d'acier d'un pouce de longueur, supportée par un petit plateau de liége; en quelque endroit que se trouve placée cette lame sur ce bassin, elle sera attirée, et ira toujours se placer audessus des poles de ce cercle: cet effet aura lieu, quand même il y auroit deux pouces de distance entre ce cercle & la surface de l'eau, excepté néanmoins, que plus il y aura de distance, moins le mouvement sera accéléré.

Ce petit barreau aimanté, se plaçant toujours entre les deux poles A et C de ce cercle, (Voy. Fig. 4°.) il est aisé de voir que si on fait tourner ce cercle, ce morceau de liége se présentera successivement à tous les points de la circonférence de ce bassin.

<sup>(1)</sup> Ce contact doit rester appliqué sur les deux poles de ce cercle aimanté lorsqu'on ne s'en sert point, il contribue à lui faire conserver plus long-tema sa vertu magnétique.

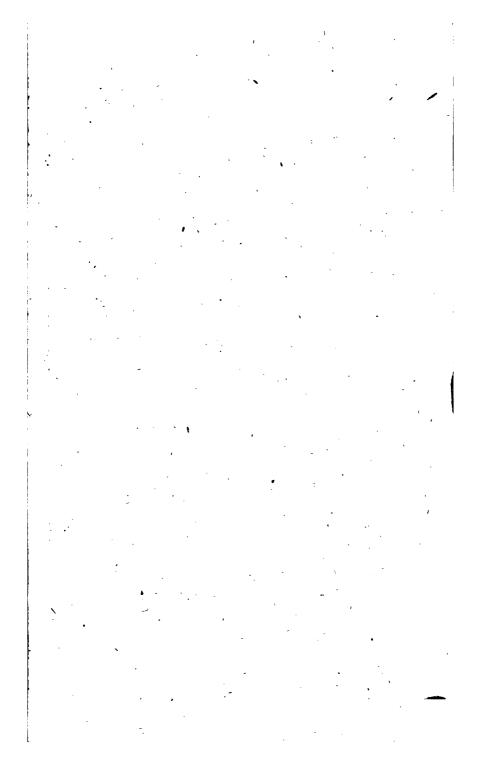



Sellier . Soulp .

Maniere d'aimanter une lame d'acier, sans le secours d'aucun Aimant naturel ni artificiel (1).

Prenez une lame d'acier non trempée, d'environ trois pouces de long, trois à quatre lignes de large, et une demi-ligne d'épaisseur; un morceau de ressort de pendule détrempé peut servir à cette expérience. Ayez une pelle et des pincettes; ( Voyez Figure premiere, Planche deuxieme), plus elles ont servi, plus elles sont grandes, et meilleures elles sont-Tenez la pelle verticalement entre vos deux genoux, attachez cette lame d'acier vers A. de façon que l'extrêmité que vous destinez pour être le Nord, soit tournée en bas; et afin qu'elle ne puisse pas glisser, serrez-la contre cette pelle ou fourgon avec un cordon de soie: prenez ensuite les pincettes, et les tenant presque verticalement, frottez - en cette lame en allant toujours de bas en haut : lorsque vous aurez réitéré douze à quinze fois cette opération sur les deux côtés de cette lame, elle aura acquis une vertu magnétique, suffisante

<sup>(1)</sup> M. Knight est le premier qui a trouvé le moyen d'aimanter une lame d'acier sans le secours d'aucus Aimant; mais ayant tenu long-tems cette découverte secrette, MM. Michel et Canton en Angleterre, et à Paris M. Antheaume, y parvinrent également; c'est du procédé de M. Antheaume dont il sera ici question.

#### 24 RÉCRÉATIONS PHYSIQUES

pour soulever de petits clous par son extrêmité inférieure; cette découverte est celle qui a été faite en Angleterre par M. Canton (1).

Il est aisé de voir, qu'ayant aimanté ainsi six ou huit lames, on peut en former un petit faisceau, avec lequel on pourra en aimanter d'un peu plus grandes, et par ce moyen on pourra successivement parvenir à aimanter de moyennes lames, sans le secours d'aucun Aimant.

M. Antheaume alla plus loin dans cette découverte que MM. Michel et Canton; il ajouta deux espèces d'armures aux deux barres dont s'étoit servi en Angleterre M. Michel; il supprima la barre qu'il faisoit couler verticalement sur la lame qu'il vouloit aimanter, et parvint, sans le secours d'aucun Aimant, à aimanter des lames d'acier de douze à quinze pouces de longueur, ce que n'avoient pu faire MM. Michel et Canton. Voici son procédé, tel qu'il l'a rapporté dans un écrit qui a pour titre, Mémoire sur les Aimants artificiels, qui a remporté le prix de l'Académie de Pétersbourg en 1760.

<sup>(1)</sup> M. Michel vint à bout de donner la vertu magnécique à une petite lame d'acier qu'il plaça entre deux barres alignées dans la direction du méridien magnétique. Ce qu'il exécuta en faisant passer sur cette petite lame, et du Nord au Sud, une troisieme barre placée verticalement.

Sur une Planche AB (Figure deuxieme, Planche deuxieme) a placée dans la direction » du courant magnétique, c'est - à - dire, pour » Paris, incliné à l'horison de soixante-dix » dégrés vers le Nord, je place de fil deux » barres de fer quarrées CD et EF de quatre » à cinq piede de longueur, sur quatorze à » quinze lignes d'épaisseur, limées quarrément » par leurs extrêmités E et C, entre lesquelles » je laisse un intervalle de six lignes; j'appli-» que à chacune de ces extrêmités une espece » d'armure G, formée avec de la tôle de deux » lignes d'épaisseur sur quatorze à quinze lignes » de largeur, et une ligne de plus de hauteur, » dont le côté qui doit toucher à la barre est » limé et entierement plat; trois des bords de » l'autre face sont taillés en biseau ou chanfrein; » le quatrieme qui excéde d'une ligne d'épais-» seur de la barre, est limé quarrément pour » former une espece de talon. Pour remplir le » reste de cet intervalle, je mets entre ces deux » armures une petite languette de bois de deux » lignes d'épaisseur. Tout étant ainsi disposé, » je glisse sur ces deux talons à la fois, sui-» vant la longueur des deux barres de fer, la » barre d'acier HI que je veux aimanter, la » faisant aller et venir seulement d'un de ces » bouts à l'autre, comme on feroit si l'on ai-» mantoit sur les deux talons d'une pierre d'Ai-• mant. «

#### 26 RÉCRÉATIONS PHYSIQUES

M. Antheaume a par cette méthode aimanté; non-seulement de petites lames, ainsi qu'avoient fait avant lui MM. Michel et Canton, mais même des lames de plus d'un pied, ce qui lui a donné lieu d'observer qu'en se servant de barres de fer beaucoup plus longues, la lame ou barreau qu'on veut aimanter acquerroit beaucoup plus de force, et pourroit être semblable à celle qu'elle recevroit du meilleur Aimant.

Je n'ai rapporté ici ce procédé que pour faire connoître qu'on peut, au besoin, avec du fer et de l'acier seulement, se procurer des lames aimantées, et toutes autres sortes d'Aimants artificiels.

Maniere d'aimanter les petites Lames qui servent pour les Récréations Magnétiques.

Il suffit d'avoir deux barreaux bien aimantés de huit à dix pouces de longueur qu'on doit conserver dans leur boëte entre leurs contacts. Lorsqu'on veut s'en servir pour aimanter, on prend un de ces barreaux dans chaque main, les poles disposés comme l'indique la Figure troisieme, planche deuxieme, et on les fait glisser doucement, et en même-temps sur le petit barreau BC, l'un à droite depuis A jusqu'en C, et l'autre à gauche depuis A jusqu'en B., ce qu'on réitere sur chacune des faces de ce barreau, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment aimanté (1). Ces petits barreaux acquierent de cette

<sup>(1)</sup> En suivant cette méthode, le côté B de la lame

maniere assez de force pour être employés aux différentes Récréations; on aimante de cette même façon les aiguilles: il est à remarquer que cette méthode ne peut servir que pour de petites barres de deux à trois pouces de longueur, et qu'elles sont aimantées plus fortement qu'avec une pierre d'Aimant.

On s'est étendu un peu ici sur les différentes manières d'aimanter, afin que les personnes qui s'amuseront elles-mêmes à construire les pieces dont on donnera la description, ou qui en imaginerone de nouvelles, soient assurées de ne point rencontrer de difficulté dans leur exécution.

# Maniere d'aimanter une Lame qui ait des deux cotés le même pale.

On a observé ci-devant que la grosseur d'un barreau devoit être proportionnée à sa longueur, et que M. Knight en Angleterre, l'avoit même déterminé; ses observations à ce sujet sont si exactes, qu'on a peine a aimanter une lame d'acier de 3 lignes de large sur une d'épaisseur, si elle a un pied de longueur. Au lieu qu'avec cette même dimension, elle s'aimante fort bien, si on ne lui donne que 3 à 4 pouces de longueur.

Prenez donc une lame qui ait en longueur le

BC, sur lequel a passé le Sud du barreau NA, devient le Nord de cette lame; et le côté C, sur lequel a passé le Nord de la lame SA, en est le Sud.

Récréations presiques, &c.

double ou plus de ce qu'elle devroit avoir, eu égard à sa grosseur pour être bien aimantée, et aimantez-la avec deux barreaux (comme il a été dit cidessus) en ne les faisant passer que sur la moitié de cette lame, & répétez cette même opération sur l'autre moitié, alors elle acquerra par ces deux extrémités le même pole, qui sera le Nord si le Sud de l'un de ces barreaux a passé sur les deux bouts de cette lame (1).

<sup>(1)</sup> Cette expérience semble démontrer que le fluide magnétique n'entre pas par une des extrémités des poles d'un Aimant, pour sortir par l'autre, comme l'ont prétendu plusieurs célèbres Physiciens: ne pourroit-on pas hasarder de dire, d'après cette expérience, qu'il y 2 deux courans de matiere magnétique, de nature trèsdifférențe, qui, parcourant notre systême planétaire en deux sens directement opposés, passent à travers tous les corps, excepté l'Aimant et le fer, qui, ne pouvant en être entiérement pénétrés, forcent ce fluide à rejaillir sur lui-même, de même que rejaillit l'eau qu'on versa dans un vase qui en est déjà rempli, et que si la terra est dans son intérieur un grand Aimant, comme l'ont prétendu quelques Physiciens, ces deux fluides servent à conserver à la terre sa situation et son inclinaison invariable dans le cercle qu'elle parcourt annuellement, de même qu'il conserve à une aiguille aimantée sa direction. Quoi qu'il en soit ; il est cortain que ce fluide joue un grand rôle dans l'ordre aussi admirable qu'incompréhensible de l'univers.

## RÉCRÉATIONS SUR L'AIMANT.

### LUNETTE MAGNETIQUE.

CONSTRUCTION.

L'AITES tourner une Lunette d'yvoire asses mince pour laisser passer la lumiere dans son intérieur; donnez lui environ deux pouces 1 de hauteur et qu'elle soit à pen-près de la forme indiquée par la Figure quatrieme, planche denxieme, que le dessus A et le dessous B de cette Lamette, entrent à vis dans le tuyau d'yvoire transparent C; faites réserver au-dessus de ce tuyau vers A une portée, pour y placer une loupe ou oculaire D, dont le foyer soit de deux pouces (Voyez Figure cinquieme); que le cotcle d'yvoire Bsoit ouvert, afin de pouvoir y mettre un verre quelconque E, que vous convrirez en dedans d'un papier moir et d'un petit cerele de carton; mettez un pivot F au centre de ce cercle, et placez sur ce pivot une très-petica aiguille aimantée G, c'est-à-dire, un peu moins grande que le diametre de ce cercle: couviez te cercle d'un verréqui phisse recenis d'aiguille, et L'empêcher de sortir de dessus son pivot; enfin que certe. Lunette soit une espece de Boussole placée au fond d'un tuyau d'yvoire assez transparent pout

appercevoir la direction de son aiguille, et dont l'oculaire serve à mieux distinguer les lettres ou chiffres qui doivent être tracés sur le cercle de carton placé au fond de cette Lunette; que d'ailleurs elle en ait extérieurement la figure, afin de donner à cette espece de boussole l'apparence d'une Lunette ordinaire, et faire imaginer qu'on apperçoit par son moyen les objets cachés & renfermés secrettement dans différentes boëtes, comme il sera expliqué dans la suite de cet Ouvrage.

#### EFFET.

Suivant les principes établis ci-devant page 3°, cette Lunette se trouvant posée à une petite distance, au-dessus d'un barreau aimanté, ou d'une boête quelconque dans laquelle la piece qui le renferme sera cachée, l'aiguille aimantée qui y est contenue se placera nécessairement dans la même direction que ce barreau, et indiquera par conséquent de quel côté est son Nord ou son Sud: le Nord de l'aiguille indiquera le Sud du barreau.

Cet effet aura lieu quand même ce barreau seroit renfermé dans du bois ou métal quel qu'il soit; la matiere magnétique étant de nature à pénétrer tous les corps, même les plus compactes et les plus durs, sans pour cela se détourner en aucune façon de sa direction (1). Il faut observer seulement

<sup>(</sup>I) Il n'y a que le fer dans lequel on ne doit pas enfermer de barreaux, la matiere magnétique y entre

rque le barreau ne doit pas être trop éloigné de l'aiguille, particuliérement s'il est fort petit, et que le pivot de l'aiguille doit se trouver placé audessus du milieu du barreau, sans quoi son indication pourroit être fausse, sur-tout lorsqu'il y a dans les pieces plusieurs barreaux qui peuvent agir ensemble sur l'aiguille.

#### PREMIERE RÉCRÉATION.

#### BOÈTE AUX NOMBRES.

#### CONSTRUCTION.

F AITES faire une petite boëte de bois de noyer fermante à charnieres d'environ cinq pouces de longueur, sur un pouce et demi de largeur (Fig. sixieme, planche deuxieme), et ayez pour l'usage de cette boëte dix tablettes de bois (1) de deux à trois lignes d'épaisseur (Fig. septieme) dont trois seulement puissent remplir son intérieur.

Tracez un cercle sur chacune de ces dixtablettes et divisez chacune d'elles en dix parties égales; (voyez. Fig. septieme, même planche), et tirez

ainsi que-dans les autres corps, mais elle n'y conserve pas sa direction.

<sup>(1)</sup> Ces tablettes ne doivent pas être parfaitement quarrées, afin qu'on no puisse pas les poser de côté dans la Boëte.

Crensez exactement une rainure le long de ces lignes, et logez dans chacune d'elles un petit barreau d'un pouce et demi de longueur, bien aimanté, dont vous dirigerez les poles comme il est indiqué sur ces tablettes (voyez Figure septieme); remplissez avec de la cire molle ce qui pourra rester de vuide, et recouvrez chacune de ces tablettes d'un double papier blanc, sur lequel vous transcrirez, dans l'ordre désigné sur ces mêmes Figures, les dirichisfres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; & o.

Placez au fond de la Lunette magnétique, (dont on a donné éledessus la construction), un petit calkan de papier divisé en dix parties, comme le désigne la Figure huitieme, même Planche, et transcrivez ces dix chiffres dans chacune de ces divisions.

Tracez aussi sur co cadran la petice Réche AB, dont la pointe réponde au chiffre i...

#### EFFET.

Lorsqu'ayant renfermé trois des dix tablettes dans la boëte, vous poserez cette lunette sur son couvercle, exactement au-dessus de chacune des tablettes qui y sont renfermées, en observant qu'à

qu'à chaque position la petite flèche tracée sur le cadran, soit dirigée perpendiculairement vers le côté de la boëte où est la charniere; l'aiguille qui est renfermée dans cette Lunette prendra les mêmes directions que ces barreaux, et vous indiquera sur ce cadran les chiffres qui sont transcrits sur ces tablettes. Cet effet aura également lieu pour les sept autres tablettes.

#### Récréation qui se fait avec cette Boëte.

On donnera la boête et ses dix tablettes à une personne, en lui laissant la liberté de former avec trois de ces dix chiffres ( tels qu'elle voudra secrétement les choisir) le nombre qu'elle jugera à propos; et au moyen de cette Lunette, on lui dira, sans ouvrir la boête, quel est le nombre qu'elle a formé, en lui persuadant qu'on l'apperçoit au travers de son couvercle.

Nota. On peut se contenter d'avoir seulement cinq tablettes, telles que celles où sont désignés les cinq chiffres 1, 2 3, 7 et 8, et alors on transcrira au revers les cinq autres chiffres 6, 5, 4, 9 et 0; de cette maniere on p'aura pas à craindre de manquer cette Récréation dans le cas où la personne qui forme à son gré le nombre, renverseroit les tablettes sans dessus dessous dans la boëte, attendu qu'on connoîtra toujours indispensablement les chiffres qui seront tournés en dessus. Pour peu qu'on examine la direction des Tome I.

Aimants renfermés dans ces cinq tablettes, on verra aisément que cet effet doit avoir lieu.

On peut faire cette boëte plus longue, et de maniere qu'elle contienne quatre ou cinq tabletses; mais plus il y a de tablettes, plus il est difficile de placer bien précisément la Lunette au-dessus d'elles; c'est pourquoi il faut alors mettre quelque petite marque sur le couverelt qui puisse guider facilement celui qui fait cette Récréation.

# DEUXIEME RECREATION. LE PEINTRE HABILE. Construction.

L'AITES faire deux perices boëtes M et N, (Figure premiere, Planche troisieme) de quatre pouces et demi ou environ de longueur, sur quatre de large; que la premiere M, ait un demi pouce de profondeur, et la deuxieme N, seutement quatre lignes; qu'elles s'ouvrent toutes deux à charmières.

Ayez quatre petites tablettes de carton OPQ et R, de deux lignes d'épaisseur; creusez sur chacune d'elles les quatre rainures AB. CD. EF. GH. de maniere qu'elles soient placées au milieu, & parallèlement aux côtés de ces cartons, c'est-àdire, deux dans un sens, et deux dans un sutre,



Sellier , Sculp

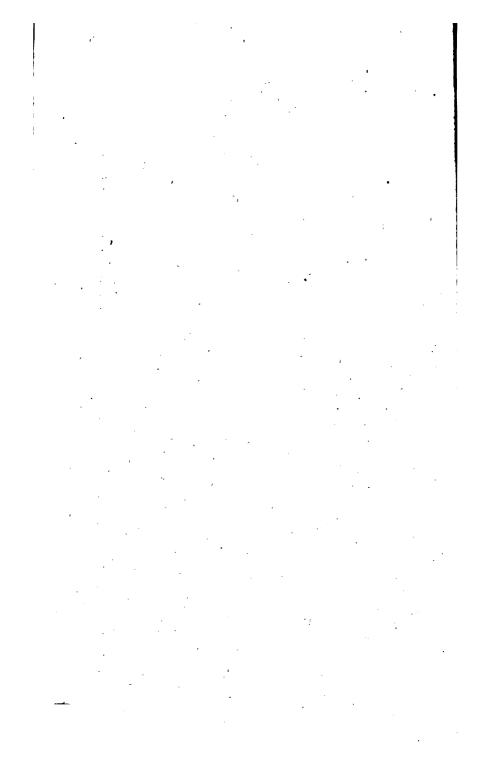

comme le désigne suffisamment la Figure 3 de cette même Planche.

Logez dans chacune de ces rainures un barreau d'acier V bien aimanté, et dont les poles soient disposés, en égard à la position des quatre petits tableaux qui doivent être peints sur ces quatre tablettes, (voyez les Figures troisieme de cette même Planche); couvrez ces tablettes d'un papier, et faites peindre sur chacune d'elles un sujet différent, comme une femme, un oiseau, une fleur, un paysage; placez-les chacune dans un petit quadre très-léger, et les couvrez parderrière d'un double papier pour masquer exactement les barreaux qui y sont renfermés.

Au centre et sur le fond intérieur de l'autre boëte M, placez un petit pivot T, sur lequel doit tourner librement un petit cercle de carton très-léger OPQR (Figure deuxieme, même Planche), renfermant une aiguille aimantée S; divisez ce carton en quatre parties disposées eu égard au pole de cette aiguille, comme le désigne cette Figure; peignez en petit dans chacune de ces divisions un des quatre sujets peints sur vos tableaux.

Couvrez le dessus intérieur de cette boëte M, d'un petit quadre, sous le verre duquel vous appliquerez un carton mince, où sera représentée une figure d'homme, qui semblera peindre un petit tableau, posé sur un chevalet, dont la place étant découpée à jour, doit se trouver au-dessus de

l'endroit où doivent passer successivement les quatre tableaux peints en petit sur le cercle de carton, lorsqu'il tourne sur son pivot.

Introduisez vers le devant de la boëte M, un petit fil de cuivre coudé AB, (Figure quatrieme) portant à une de ces extrêmités un petit bouton en forme d'olive A; de maniere que ce fil se trouve placé dessous le cercle de carton, et qu'en tournant ce bouton, son extrêmité B souleve le côté de ce cercle qui répond au-dessous de l'ouverture faite au tableau du Peintre, afin de pouvoir par ce moyen fixer alors le cercle de carton, et l'empêcher de se mouvoir sur son pivot. Observez que ce fil doit être presqu'à fleur du fond de cette boëte, afin qu'il n'empêche pas le petit cercle de carton de tourner librement, lorsque la partie qui fait le coude est abaissée.

#### EFFET.

Lorsqu'on aura placé dans la boëte N, un des quatre tableaux, si on pose exactement sur cette boëte, celle où est renfermé le cercle de carton mobile, il tournera sur son pivot jusqu'à ce que l'aiguille qui y est contenue, se soit placée dans la direction du barreau aimanté caché dans ce tableau, et on appercevra au travers l'ouverture faite au tableau placé sur le chevalet du Peintre, la copie en petit du tableau renfermé dans cette boëte N.

#### Récréation qui se fait avec ces Boëtes.

On présente à une personne la boëte N, et les quatre tableaux, en lui faissant la liberté d'v insérer secrétement celui qu'elle jugera à propos. et en lui recommandant de cacher soigneusement les trois autres, et de rendre la boete fermée; on pose exactement l'autre boëte sur cette premiere, on la laisse un instant pour donner à l'aiguille le tems de se fixer. On l'ouvre ensuite et on fait voir que le Peintre qui y est représenté, a peint en petit la copie du tableau qui y a été renfermé; il faut avoir attention en ouvrant la boëte de tourner un peu le petit bouton (1) pour fixer le cercle, ce qui donne occasion de pouvoir ôter cette boëte de dessus celle où est renfermé le tableau, et de le remettre même entre les mains de la personne, sans que le cercle puisse en aucune façon se déranger de la position que lui a fait prendre le barreau.

#### AUTRE RÉCRÉATION.

On peut, suivant cette même construction, représenter sur le tableau qui couvre le dessus de la boëte M, une petite figure de femme tenant une cage, et peindre sur les tablettes et le cercle de carton, différens oiseaux que l'on pourra faire

<sup>(1)</sup> Ce bouton doit en apparence servir à ouvrir la

paroître dans la cage suivant le choix qui aura été fait.

Si l'on vouloit avoir six sujets au lieu de quatre, il faudroit faire la boëte M et le cercle un peu plus grands, et disposer différemment les lames aimantées. On peut aussi ne se servir que d'une seule boëte M, en cachant avec un carton sous son couverçle, une large aimantée, percée vers son milieu, qu'on pourra faire tourner au moyen d'une aiguille de cuivre qui y sera fixée, et qui, indiquant sur un cercle tracé sur ce carton, les noms des objets que l'on voudra faire paroître, dirigera le barreau aux endroits convenables; on donnera alors cette boëte à une personne, afin qu'elle indique l'objet qu'elle voudra; elle refermera elle-même la boëse, et un instant après on l'ouvrira pour lui faire voir sur le chevalet du Peintre l'objet qu'elle aura choisi.

#### TROISIEME RÉCRÉATION. BOETE AUX CHIFFRES A DOUBLE BOETE.

Construction.

FAITES faire deux petites boëtes de bois de noyer A et B, fermant à charnières, dont la premiere A ait huit pouces de longueur, sur deux pouces de largeur et cinq lignes de profondeur, sans y comprendre l'épaisseur du fond qui se

. . . • •• 



Sellier, Soulp.

doit être que d'une ligne au plus; que la deuxieme B soit de même grandeur, mais qu'elle n'ait que quatre lignes de profondeur, et que le dessus en soit fort mince. (Voyez Figure première, Planche quatrieme).

Ayez quatre petites tablettes de bois CDEF, de doux pouces quarrés, et de trois lignes et demie d'épaisseur, qui remplissent exactement cette deuxieme boete; au milien desquelles vous crouserez une rainere d'un pouce trois quarts de longueur, sur trois lignes de largeur, et deux lignes de profondeur, dans la direction indiquée sur ces tablettes: insérez dans chacune d'elles une petite baure d'acier trempé, poli et bien aimanté, qui rempliese exactement ces rainures sans déborder les tablettes; couvrez le tout d'un double papier collé, afin qu'on ne soupçonne pas qu'il y sit rien de caché dans leur intérieur; écrivez sur ces tablettes les chiffres 2, 3, 4 et 7 (1), et obsesvez qu'ils soient tracés sur ces quatre tablettes, en égard à la disposition des poles des barreaux aimantés qui y sour renformés, comme l'indique exactement cette Figure.

Prenez ensuite votre deuxieme hoëte, et divisez son fond intérieur en quatre quarrés égaux, au

<sup>(1)</sup> Il ne faut pas employer les chiffres 1, 6 & 9, attendu qu'en mettant les tablettes le haut en bas, ils forment d'autres chiffres, ce qui feroit plors manquer l'effet de cette Récréation.

centre de chacun desquels vous ajusterez un pivot, et sur chacun d'eux vous placerez une aiguille aimantée, renfermée entre deux petits cercles de carton très-mince, faits seulement avec deux morceaux de papier collés l'un sur l'autre; ayez une attention particuliere à ce que ces aiguilles, ainsi gannies de leur cercle, soient parfaitement en équilibre, afin qu'elles ne puissent pas frotter sur le verre dont elles doivent être couvertes. Divisez ensuite ces quatre cercles par deux diamètres qui se coupent à angles droits, et transcrivez sur chacun d'eux, et à égale distance de leur centre les quatre chiffres 2, 3, 4 et 7, que vous avez déjà transcrits sur les quatre tablettes, et disposezles exactement, eu égard aux poles des aiguilles aimantées qui y sont renfermées, comme l'indique cette Figure.

Couvrez ensuite cette premiere boëte d'un verre sur lequel sera collé un papier où vous aurez ménagé quatre ouvertures au-dessus de la position où se trouvent les quatre chiffres qui sont tournés du côté de la charniere de cette deuxieme boëte, lorsque la premiere boëte, remplie de ces quatre tablettes, se trouve exactement placée au-dessous.

#### EFFET.

Lorsqu'on aura disposé, en quelque maniere que ce soit, ces quatre tablettes, en la deuxieme boëte, et qu'on aura par ce moyen formé un nombre quelconque avec les quatre chiffres qui y sont transcrits; si après l'avoir fermée, on pose audessus d'elle la premiere boëte, les quatre aiguilles aimantées qui sont mobiles sur leurs pivots, prendront ( conformément aux principes établis précédemment, page 2) une direction semblable à celle des barreaux renfermés dans les tablettes; et on appercevra de nécessité par les quatre ouvertures qui ont été ménagées sur le papier qui couvre le verre, quatre chiffres, non-seulement semblables, mais encore rangés dans le même ordre que celui qui aura été donné aux tablettes; ce qui est fort aisé à concevoir, pout peu qu'on examine la maniere dont les chiffres sont réciproquement tracés, tant sur les tablettes que sur les cercles, eu égard aux poles respectifs des aiguilles & barreaux aimantés qui y sont contenus. Voyez les Figures de cette quatrieme Planche.

# Récréation qui se fait avec cette boëte aux chiffres.

Pour surprendre agréablement avec cette Récréation, on donne à une personne la deuxieme boëte et ses quatre tablettes, en lui laissant la liberté de les y insérer secrétement, de maniere que les chiffres qui y sont transcrits forment un nombre à sa volonté; on prévient cette personne qu'on a disposé à l'avance dans la premiere boëte le nombre qu'elle va former; lorsqu'elle à rendu la boëte bien fermée, on pose la premiere boëte

au-dessus, et un instant après (1) on l'ouvre et on lui fait voir ce même nombre.

Nota. Pour rendre cette Récréation beaucoup plus extraordinaire, on peut (comme il a été expliqué à la deuxieme Récréation) ajouter un bouton au-devant de la premiere boëte, afin qu'en le tournant un peu sous prétexte de l'ouvrir, on puisse faire lever une petite hascule de cuivre portant à son extrémité une aiguille de laiton, qui appuiera alors sur les quatre cercles de carton, ce qui les fixant et contenant entièrement, procurera la facilité d'ôter cette premiere boëte de dessus la deuxieme, sans que les cercles de carton puissent se déranger de la position qu'ils auront pris. Voyez Figure quatrieme.

Autre Récréation qui se fait avec estre même Boëte.

On peut, sans se servir de la premiere boëte, nommer le nombre qui a été secrétement formé; il suffit pour cela d'insérer au fond de la Lunette magnétique, ci-devant décrite page 29, un cadran semblable à celui désigné par la Figure troisieme. Alors posant successivement la Lunette sur le couvercle de cette boëte, exactement audessus des endroits où se trouvent posées les tablettes, on reconnoîtra de même qu'avec la boëte

<sup>(1)</sup> Il faut laisser aux corcles le tems de se fixer.

A, dans quel ordre les chiffres y sont placés et le nombre qu'ils doivent former.

#### OBSERVATION.

Les Tablettes sur les quelles sont écrits les quatre chiffres 2, 3, 4, et 7, produisent les vingt-quatre permutations ou changemens d'ordre contenus en la Table el-dessous.

| ,               |          |            | ,           |
|-----------------|----------|------------|-------------|
| 7.2.3.4.        | 2.7.3.4. | 3.7.2.4.   | 4.7.2.3.    |
| 7 • 2 • 4 • 3 • | 2.7.4.3. | 3.7.4.2.   | 4-7-3-2-    |
| 7-3-2-4-        | 2.3.7.4. | 3-2-7-4-   | 4.2.3.7.    |
| 7-3-4-2-        | 2.3.4.7. | 3. 2.4. 7. | 4. 2. 7. 3. |
| 7-4-2-3-        | 2.4.7.3. | 3-4-7-2-   | 4.3.2.7.    |
| 7 • 4 • 3 • 2 • | 2.4.3.7. | 3.4.2.7.   | 4.3.7.2.    |
|                 |          |            |             |

#### AUTRE RÉCRÉATION.

Si au lieu de ces quatre chiffres, on transcrit sur les tablettes en cercles les quatre lettres, par exemple, du mot AMOR les différens mots ou anagrammes qu'on pourra former en la deuxieme boëte, par les permutations dont sont susceptibles ces quatre tablettes, se représenteront de même en la premiere boëte. Cette Récréation présentée de cette maniere, peut avoir aussi son agrement; on verra quelque chose de plus extraordinaire en ce genre dans la suite de cet Ouvrage.

## Autre Récréation qui se peut hasarder avec cette Boëte.

Quoique les quatre chiffres portés sur les tablettes sin dessus, puissent former par toutes les combinaisons ou changemens d'ordre dont ils sont suscep-

tibles, vingt-quatre nombres différens; il arrive cependant, lorsqu'il y a des séparations entr'elles, que lorsqu'on présente la boëte à une personne pour former un nombre avec les quatre tablettes qu'elle contient, elle fait naturellement un des changemens ci-après; c'est-à-dire que si l'on a présenté la boëte, de maniere que les chiffres soient dans l'ordre 2, 4, 3, 7, celle à laquelle on la remet, leve ordinairement la premiere tablette 2, pour la changer avec la quatrieme 7, et s'appercevant ensuite qu'elle ne les a pas changées toutes les quatre, elle échange la deuxieme tablette 3, contre la troisieme 4, et forme alors dans la boëte le nombre 7, 4, 3, 2, qui se trouve être celui qui étoit d'abord dans la boëte pris à rebours.

Il arrive moins fréquemment qu'on place le 2 à la place du 4, et le 3 à la place du 7, ce qui produit le nombre 4723. Il arrive encore plus rarement qu'on échange le 2 contre le 3, et le 4 contre le 7, ce qui formé le nombre 3274, (1).

Cette explication fait voir qu'on peut se hasarder à nommer d'avance le nombre qu'une personne doit

<sup>(1)</sup> Il peut arriver, ce qui est encore plus rare, qu'on n'échange que deux chiffres, en mettant le 2 à la place du 3, 4, ou 7: le 3 à la place du 4 ou 7, et le 4 à la place du 7, ce qui forme avec les trois changemens ci-dessus neuf manieres de permuter ces quatres chiffres, en supposant que la personne n'ôte pas les quatre tablettes toutes ensemble de leur case pour les y disposer à son gré, ce qui pourroit former alors les vingt-quatre combinaisons.

composer, et qu'on y peut réussir assez fréquemment; mais si l'on a rencontré juste, il faut se donner de garde de recommencer une deuxieme sois à l'annoncer, et il faut laisser ceux avec lesquels on s'amuse, dans l'embarras de deviner comment on a pu y parvenir.

On peut encore mettre à l'avance et secrétement un de ces trois nombres dans un petit papier cacheté, placé sous un chandelier, et lorsqu'on a reconnu que la personne a fait ce changement, lui donner alors à ouvrir ce papier.

Il est encore aisé de voir que si la personne qui a formé le nombre a fait un des trois changemens, qui, comme on l'a dit ci-dessus, sont les plus fréquents, et qu'elle ait conséquemment formé l'un des trois nombres 7,4,3,2,4,7,2,3, ou 3,2,7,4. les derniers chiffres étant 2, 3 ou 4, on pourra, en couvrant d'un carton le dessus intérieur de la premiere boëte, le faire glisser pour voir seulement le dernier chiffre, et nommer la somme formée avant de le retirer entierement de dessus le verre qui le couvre.

Nota. On peut par intelligence avec une personne lui faire nommer le nombre qui a été secrétement formé; pour cet effet on transcrit sur un carton les 24 nombres portés en la Table de la page 43; et on se sert de la lunette pour reconnoître soi-même chaque chiffre, et à mesure qu'on en découvre, on leve l'un ou l'autre des doigts dont on tient la boète, selon la maniere dont on est convenu pour indiquer les chiffres, c'est-à-dire qu'en levant le petit doigt, on désigne le chiffre 7, en levant le deuxieme le chiffre 4, etc. On dit ensuite à cette personne de choisir dans la Table qu'on lui remet un des 24 nombres qu'on a pu former, en la prévenant, que celui qu'elle va nommer sera nécessairement celui qui a été fait.

# QUATRIEME RÉCRÉATION. LE PETIT ARITHMETICIEN.

#### CONSTRUCTION.

FAITES faire une boëte hexagone ABCDEF; (Figure cinquieme, Planche quatrieme) d'environ six à sept pouces de diametre; donnez-lui cinq à six lignes de profondeur, et réservez sur son fond une feuillure pour la couvrir d'un verre blanc qui doit être placé à fleur de cette boëte; qu'elle ait son couvercle qui puisse se poser en tout sens.

Construisez un plateau GHILMN (Fig. sixieme, même planche); qu'il soit d'une grandeur égale à cette boëte, et ait trois lignes d'épaisseur; garnissez-le d'un rebord, qui de chaque côté excéde d'une ligne son épaisseur, afin que la boëte ci-dessus puisse se poser de tous les sens sur ce plateau.

Couvrez d'un papier le fond intérieur de la Fig. 5<sup>e</sup>, et tracez-y un Cadran que vous diviserez en vingt-quatre parties égales; à cet effet, tirez les lignes ou diagonales AD. BE. CF. Divisez en quatre parties égales la portion de ce Cadran, comprise entre chacune de ces lignes, et transcrivez les nombres 1, 2, 3, 4, 5; &c. jusqu'à 24, dans l'ordre désigné sur cette même Figure. Mettez une très-petite pointe (1) en déhots de la boëte, et vers l'angle auquel répond le nombre 1.

<sup>(1)</sup> Cette pointe sere à recenne ître au tact le seté on angle de cette boëte.

Ajustez un pivor au centre de cette boëte, et posez-y une aiguille aimantée couverte d'une petite Figure de carton H, peinte et découpée, tenant en sa main une petite fléche dont la pointe se trouve tournée directement vers le Nord de cette aiguille.

Tirez sur le plateau, (Figure sixieme, même Planche) les deux diagonales G. L. et H. M. Décrivez du point de section ou centre C. le cercle GHLM, et prenez sur l'arc GH, sa huitieme partie que vous porterez de G en a, et sur l'arc MN, même partie que vous porterez de L en b; tirez par ces deux points de division la ligne a, b; creusez le plateau selon la direction de cette ligne, et insérez-y le barreau aimanté f n, garnissez-le de cire, et le couvrez d'un papier, ainsi que l'autre côté de ce même plateau, afin qu'on ne puisse en aucune façon l'appercevoir; faites une petite marque sur ce papier à l'angle vers lequelse trouve le Sud du barreau que vous avez renfermé dans ce plateau.

Ayez un Jeu de Piquet, et transcrives sur le côté blanc des Carres dont il est composé, les nombres 1, jusqu'à 32; en observant que ces 32 nombres doivent avoir rapport aux différentes figures et couleurs des Carres sur lesquelles ils sont écrits, c'est-le dire, suivant l'ordre indiqué dans la Table ci-après.

### TABLE.

| ı. | As de Carreau.  |   | ) |
|----|-----------------|---|---|
| 2. | Roi de Carreau. | 4 | • |

- 5. Dix de Carreau.
  6. Neuf de Carreau.
- 3. Dame de Carreau,
- 7. Huit de Carreau.
- 4. Valet de Carreau.
- 8. Sept de Carreau.

19. Dame de Pique.

| 9. Asode Cœur.     | 21. Dix de Pique.    |
|--------------------|----------------------|
| 10. Roi de Cœur.   | 22. Neuf de Pique.   |
| 11. Dame de Cœur.  | 23. Huit de Pique.   |
| 12. Valet de Cœur. | 24. Sept de Pique.   |
| 13. Dix de Cœur.   | 25. As de Trefle.    |
| 14. Neuf de Cœur.  | 26. Roi de Trefle.   |
| 15. Huit de Cœur.  | 27. Dame de Trefle.  |
| 16. Sept de Cœur.  | 28. Valet de Tresle. |
| 17. As de Pique.   | 29. Dix de Trefle.   |
| 78. Roi de Pique.  | 20. Neuf de Trefle   |

Ayez en outre vingt-quatre petits morceaux de carton fort minces, sur lesquels vous transcrirez les nombres 1 à 24.

31. Huit de Treffe.

#### EFFET.

Lorsqu'on placera successivement cette boëte sur son plateau, dans chacune des six différentes positions qu'on peut lui donner à volonté, la fléche que tient la petite Fig. H, se fixera à chacune d'elles sur les nombres 1, 2, 4, 8, 12 ou 24, et si on se souvient de ces nombres, on pourra lui faire indiquer celui d'entr'eux qu'on voudra, puisqu'il suffira de placer le côté de l'angle de la boëte où est la petite marque, vers l'un ou l'autre des six angles du plateau, et que la pointe mise sur le plateau fera connoître quel est cet angle.

Il sera également facile de connoître quel est le nombre que l'on a choisi; puisque (suivant la Table Table ci-dessus) la figure et la couleur de la Carte l'indiquent précisément, et qu'il suffit de se souvenir de l'ordre et des couleurs des Cartes. On saura donc (par exemple), que si une personne a choisi le Dix de Pique, elle a pris nécessairement le nombre 21.

## Récréation qui se fait avec cette Boëte.

Après avoir remis à une personne les 32 Cartes de ce Jeu de Piquet, on lui dira d'y choisir un nombre à sa volonté; et lui ayant fait mettre sa Carte sur le plateau, on reconnoîtra par la couleur et la figure de la Carte, quel est le nombre qu'elle a choisi, qu'on suppose ici être 21, désigné par le Dix de Pique; et ayant examiné en soimême que les trois nombres 12, 8 et 1, joints ensemble peuvent former le nombre 21, on placera la boëte sur son plateau dans une position à faire indiquer par la petite figure le nombre 8, et ouvrant le couvercle de la boëte on le fera voir ; on la refermera ensuite pour la lever de dessus le platean, afin d'y prendre le petit carton sur lequel est transcrit le N. 8 (1). On demandera à la personne si c'est-là le nombre qu'elle a choisi, et sur sa réponse on mettra la boëte sur le plateau, de maniere

<sup>(1)</sup> Les 32 petits cartons dont on a parlé, doivent être mis sur le plateau; on s'en sert en apparence pour faire le compte des points indiqués par la Figure, quoiqu'ils n'y soient mis que pour servir de prétexte à lever la boête de dessus le plateau, pour la poser ensuite dans la situation nécessaire.

à faire indiquer par la Figure le nombre 12; on suivra enfin la même opération jusqu'à ce que les nombres portés sur les petits morceaux de cartes, qu'on aura soin de faire retirer à chaque position, forment celui qui est écrit sous la Carte choisie.

Il est à remarquer que quelque nombre que la personne choisisse, il peut être formé par quelquesuns des six nombres 1, 2, 4, 8, 12, 24, qui sont les seuls qui peuvent être indiqués par la Figure que fait agir le barreau aimanté renfermé dans le plateau; à moins cependant qu'on ne pose la boëte sur l'autre face du plateau, attendu qu'alors les six différentes positions produiroient d'autres nombres avec lesquels on ne pourroit composer tous les nombres depuis 1 jusqu'à 32. Ce côté peut servir néanmoins pour indiquer d'un seul coup les nombres 9, 10, 11, 15, 19, et 21, dont il suit qu'ayant reconnu qu'on a pris un de ces nombres, on peut laisser le choix à la personne de le lui faire indiquer en une ou plusieurs fois, en se servant alors sans affectation de l'un ou de l'autre côté du plateau.

Nota. S'il arrivoit que par méprise on eût fait amener un nombre plus fort qu'il ne falloit, on pourroit alors, pour ne pas paroître absolument en défaut, poser une nouvelle fois la boëte sur le plateau, de maniere à faire indiquer l'excédent de ce nombre, pour en faire la soustraction sur le nombre total que la Figure auroit mal à propos indiqué.

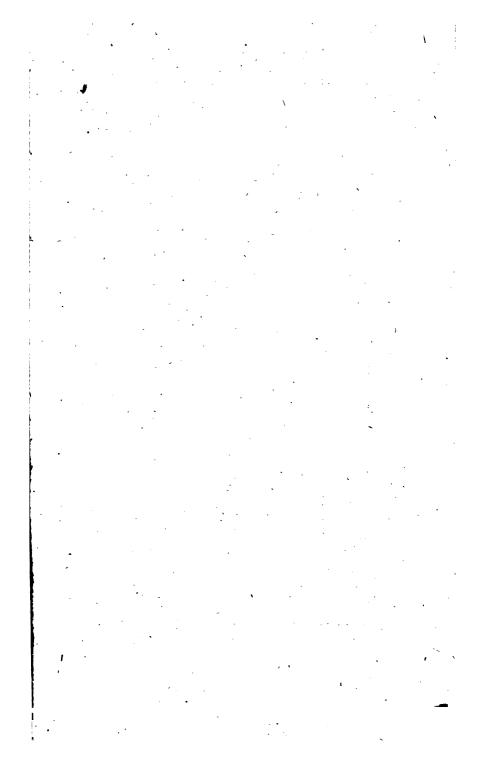

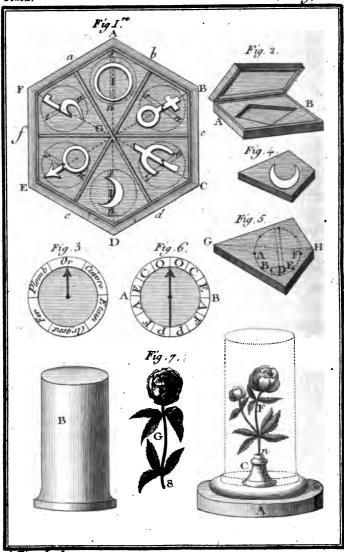

Sellier Sculp :

# CINQUIEME RÉCREATION.

## BOÈTE AUX METAUX.

#### CONSTRUCTION.

FAITES faire une boëte de bois de noyer de figure hexagone ABCDEF, (Fig. premiere, planche cinquieme) de six à sept pouces de diamètre, et 4 lignes de profondeur; que son couvercle n'ait qu'une ligne d'épaisseur, et qu'il puisse la couvrir en tout sens.

Divisez chacun des six côtés de cette boëte en deux parties égales a. b. c. d. e. f. et ayant tiré sur son fond intérieur les lignes ad. be. cf., placez au-dessus de ces lignes les six petites regles de bois aG. bG. cG. dG. eG. fG. lesquels doivent se réunir au centre commun G. et diviser par ce moyen l'intérieur de la boëte, en six cases égales entr'elles.

Faites six tablettes de quatre lignes d'épaisseur, qui puissent entrer facilement dans chacune de ces cases dont elles doivent avoir la forme; tracez sur ces tablettes les lignes AG. BG. CG. DG. EG. FG. et ayant pris sur chacune d'elles le point I, également éloigné du centre G, décrivez à même ouverture de compas les cercles indiqués par cette Figure; faisant à cet effet servir le point I pour centre.

Divisez chacun de ces cercles en six parties égales; tracez sur chacune d'elles les lignes s.n., et creusant selon leur direction, insérez-y six barreaux aimantés, dont le Nord et le Sud soient tournés comme l'indique cette Figure. Couvrez ces tablettes d'un double papier, afin de masquer les barreaux qui y sont contenus.

Cette disposition était faite, découpez six petites plaques de différents métaux; savoir, or, cuivre, étain, argent, fer, et plomb, et donnez-leur, si vous voulez, la figure des Planètes sous laquelle on a accontumé de les défiguer. Attachez ces métaux sur leurs tablettes dans l'ordre qu'ils sont indiqués sur la planche, et eu égard aux barreaux aimantés contenus dans ces mêmes tablettes.

Mettez une petite pointe sous cette boëte vers l'angle A, afin de ponvoir reconnoître celui vers lequel se trouve placé l'or; transcrivez au fond de la boëte, et dans chacune de ces cases les noms de ces six métaux.

Ayez encore une petite boëte fermant à charnieres A B, (Figure 2<sup>e</sup>., même planche) dont le fond intérieur soit vaille de façon à pouvoir y renformer une des six tablettes ci-dessus (Fig. 4<sup>e</sup>.)

Servez-vous d'une Lunette telle que celle qui a été décrite page 29 de cette partie; au fond de laquelle vous aurez mis un Cadran A, (Figure 3. même planche). Ce Cadran doit être divisé en six parties égales, et sur chacune d'elles doivent être

transcrits les noms de ces six métaux dans le même ordre qu'ils ont été placés et transcrits au fond de la boëte.

#### EFFET.

Si après avoir mis les six tablettes dans cette boete aux places indiquées au fond de chacute des six cases, on la ferme avec son couvercle, et qu'on pose successivement au-dessus de chacune d'elles la Lunette au fond de laquelle est mis le Cadran dont on a donné la description, Fig. 3°. de maniere que le mot or, qui y est transcrit se trouve exactement tourné du coté d'un des angles de la boëte, et le mot argent vers le centre; il s'ensuivra que suivant la construction ci-dessus, l'aiguille aimantée contenue dans la Lunette, se dirigera sur le nom du métal appliqué sur la tablette, ce qui aura également lieu, quand même la tablette ne seroit pas à la place qui dui est affectée. D'où il est aisé de juger, qu'ayant remis à une personne la boëte avec les tablettes rangées dans leur ordre, on reconnoîtra le changement qu'elle aura pu faire, ce qui sera d'autant plus facile, qu'il y a une petite pointe sous la boëte qui désigne on étoit placé l'or, et que d'un autre côté le nom des métaux se trouve transcrit dans la Lunette, dans le même ordre qu'ils ont dû être placés dans la boëte, avant de la remettre à la personne qui y a fair les changemens qu'elle a jugé à propos.

Il en sera de même, s'il y a une de ces tablettes

renfermée dans la petite boëte, c'est-à-dire, qu'on la reconnoîtra en posant la Lunette sur son couvercle, de maniere que les mots or et argent soient respectivement tournés des deux côtés A et B de cette boëte.

## Récréation qui se fait avec cette Boëte.

Les six tablettes ou métaux étant placés dans cette boëte suivant l'ordre qui y est transcrit, on la remettra à une personne en lui proposant de les changer de place à son gré et secrétement, on la préviendra que, quelque changement qu'elle puisse faire, on l'appercevra en regardant au travers le couvercle de la boëte, qu'on lui recommandera de rendre bien fermée; ce qu'on reconnoîtra en appliquant successivement la Lunette magnétique sur le couvercle, et au-dessus de chaque tablette de la maniere qu'il a été enseigné ci-dessus.

On pourra aussi proposer à cette personne d'ôter à sa volonté un des métaux, et de le renfermer secrétement dans la petite boëte, (Figure deuxieme) et on lui nommera de même quel est celui qu'elle y a caché.

Nota. La boëte aux métaux dont on a donné la construction dans la premiere édition de cet ouvrage, est celle que le sieur Comus a fait voir publiquement, et qui a d'abord inquiété beaucoup de personnes; mais elle a un défaut; chaque tablette ne peut prendre la place des cinq autres,

au moyen de ce que les six tablettes sont de trois différentes formes, ce qui donne assurément à penser qu'il est une disposition qu'on ne peut leur ôter; au lieu qu'ici le prestige est beaucoup plus masqué. Cette premiere boëte par sa construction ne peut opérer que trois changemens en dérangeant les six tablettes, au lieu qu'avec celle ci-dessus, on peut en dérangeant les six tablettes produire 720 changemens (1) d'ordre différents; ce qui assurément ne doit pas peu contribuer à faire paroître cette Récréation beaucoup plus extraordinaire.

#### AUTRE RÉCRÉATION.

Au moyen de laquelle on peut connoître și l'on a mis sans dessus dessous les tablettes sur lesquelles sont placés les métaux.

SERVEZ-vous d'une hoëte de même construction que celle ci-dessus, excepté que vous devez lui donner huit pouces de diamètre. Au lieu de diviser en six parties égales les cercles que vous devez tracer sur les tablettes, divisez-les en douze parties, et insérez-y des barreaux aimantés, de maniere que le Sud soit tourné du côté des points ABCDEF. (Voyez la Fig. cinquieme, même planche où est tracée une de ces tablettes); divisez de la même maniere, et en douze parties égales le Cadran

<sup>(1)</sup> On verra la raison de ces 720 changemens, lorsqu'on traitera de la permutation des nombres.

(Figure sixieme, même planche), et placez-le au fond de votre Lunette magnétique; faites une petite marque à ce Cadran entre les mots or et or, et entre ceux fer et fer (1).

Ces six tablettes étant renfermées dans la boëte selon le même ordre qui a été expliqué à la précédente Récréation, on les reconnoîtra au travers la boete, attendu que l'aiguille renfermée dans la Lunette se dirigera alors sur les mots or, cuivre, étain, argent, fer ou plomb, qui sont transcrits du côté B; au contraire, si on a retourné les tablettes, l'aiguille indiquera ces mêmes métaux du côté A de ce Cadran; d'où il suit qu'avec cette construction on pourra reconnoître si l'on a retourné quelques-uns des métaux, de même que si on les a mis en d'autres places, ce qui rendra assurément cette Récréation beaucoup plus agréable & plus difficile à comprendre.

Il est à remarquer ici qu'il est très-essentiel de poser la Lunette sur le couvercle, de maniere que la petite marque faite au Cadran entre les deux mots or, se trouve placé bien exactement vers l'angle de la boête où se trouve la tablette, dont on veut découvrir le métal, et la marque mise entre les deux mots fer, vers le centre du couvercle,

<sup>(1)</sup> Il ne doit pas y avoir de division suivant la direction de la ligne, qui sur cette tablette iroit de l'angle G à l'angle H.

### SIXIEME RÉCRÉATION.

## BOÈTE AUX FLEURS.

FAITES tourner une boëte d'environ cinq pouces de hauteur, sur deux d'épaisseur, comme l'indique la Figure septieme, planche cinquieme; que son dessus ou couvercle B, qui doit être fort mince, entre à vis dans le dessous ou pied A, qui doit porter un petit vase C percé en son milieu pour y recevoir le bas de la tige de deux fleurs artificielles différentes l'une de l'autre F et G. Servez-vous, pour former ces tiges, d'une petite tringle ou fil d'acier d'Angleterre trempé, poli et fortement aimanté, en observant que le côté du Nord de ces deux tringles doit être à l'une, celui qui doit entrer dans le vase, et à l'autre, celui qui forme le haut de la tige: ces tiges doivent être couvertes de soie verte, et garnies d'autres petits branchages de fil de fer également couverts de soie, sur lesquels doivent être ajustées les feuilles et fleurs qui doivent former ces deux différents perits bouquets.

#### EFFET.

Lorsqu'une de ces deux fleurs ou bouquets F, sera insérée dans cette boëte; le Nord de la tringle qui en forme la principale tige se trouvera tourné du côté du vase; si c'est l'autre fleur G, ce sera le Sud de sa tringle aimantée qui sera de ce même

côté, d'où il s'ensuit qu'en approchant du côté de cette boëte, la Lunette magnétique décrite cidevant page 29, la direction de l'aiguille qui y est renfermée, indiquera celle des deux fleurs qui y a été insérée, et si l'on n'a mis aucune des fleurs, l'aiguille ne se fixant pas, le fera également distinguer.

## Récréation qui se fait avec cette Boëte.

On présente cette boëte et les deux fleurs à une personne, en lui laissant la liberté d'y insérer secrétement celle qu'elle voudra, et de rendre ensuite la boëte bien fermée; on regardera ensuite avec la Lunette de quel côté l'aiguille se dirige, et on lui dira quelle fleur elle y a mise.

#### AUTRE RÉCRÉATION.

On présente à une personne une seule fleur, en lui laissant la liberté de la mettre ou non dans la boëte, et on réconnoît ce qu'elle a fait.

Nota. On peut employer dans cette Récréation trois fleurs différentes, et ne pas aimanter la tige de cette troisieme, afin de pouvoir la distinguer des deux autres; et donner alors le choix sur trois fleurs, mais il est à remarquer qu'on pourroit se tromper si la personne n'en inséroit aucune dans la boëte.

# SEPTIEME RÉCRÉATION. L'ÉCU DANS UNE TABATIERE.

PRENEZ un écu de six livres, et le faites percer avec un foret, d'un trou qui le traverse diamétralement; insérez-y une grosse aiguille à coudre bien trempée et aimantée. Bouchez avec un peu d'étain l'ouverture que le foret a fait, afin qu'on ne s'apperçoive pas du mystère.

#### EFFET.

Lorsqu'on regardera cet écu avec la Lunette magnétique ci-devant décrite, l'aiguille qu'elle contient se fixera suivant la direction de l'Aimant qui y a été introduit.

### RÉCRÉATION.

Il faut demander à une personne un écu de six livres, y substituer adroitement celui qu'on a ainsi préparé, et le donner à une autre personne, de même que si c'étoit celui qu'on vient de recevoir, en lui disant de l'insérer ou non dans sa tabatière à et de la remettre sur la table; alors sans y toucher on regardera avec la Lunette que l'on posera trèsp près du couvercle; si la tringle enfermée donne à l'aiguille une direction, on annoncera alors que l'écu est dans la tabatière. Il faut faire attention que l'aiguille qui est au fond de la Lunette magnétique se tourne et se fixe naturellement du côté du Nord;

comme fait une aiguille de boussole, et qu'ainsi il est essentiel (avant d'approcher la Lunette du couvercle de la tabatiere) de regarder sa situation qui doit changer à mesure que la Lunette approche de l'écu; cependant, si par hazard l'aiguille insérée dans l'écu, se trouvoit pour le moment placée dans la direction du Méridien magnétique, on pourroit manquer la Récréation.

Nota. Il faut se servir pour cette Récréation d'une Lunette dont l'aiguille soit extrémement sensible, attendu que la petite tringle aimantée et renfermée dans l'écu, n'a pas grand force pour l'attirer, principalement si la tabatiere dans laquelle on l'a cachée se trouvoit un peu profonde. C'est pourquoi il est bon d'avoir une petite boète de carton fort plate pour y faire mettre cet écu, et la faire poser sur la table par la personne qui y a inséré l'écu.

# HUITIEME RÉCRÉATION. CADRAN MAGNÉTIQUE HORISONTAL.

CONSTRUCTION.

Faires faire par un Tourneur le Cadran (Fig. première, planche sixieme) de trois à quatre pouces environ de diamètre, dont le pied B qui doit être mobile, tourne un peu juste dans le cerele de dessus A. Placez sur ce cercle A, un Cadran de



Sellier, Soulp.

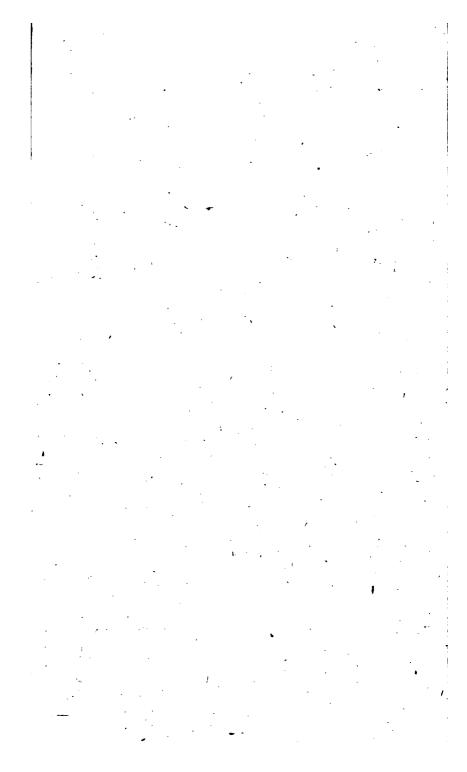

carton C, sur lequel vous marquerez le nombre I jusqu'à 12; après l'avoir divisé en douze parties égales entr'elles. Le cercle A doit avoir une petite rainure pour contenir les bords du cercle de carton qui doit être fixé sur la tige du pied B: cette piece doit enfin être construite, de façon qu'en tournant le pied de ce Cadran, le cercle de carton puisse tourner sans le cadre qui lui sert de bordure.

Placez entre ce carton et le dessous du cercle qui lui sert de cadre, une lame d'acier aimantée E, Figure 4<sup>e</sup>. percée en son milieu d'un trou suffisant pour laisser passer la tige du pied B; fixez cette lame à demeure sur le cercle A. Mettez en dehors de ce cercle une très-petite pointe P, placée vers l'extrémité du Sud de la lame E, afin de pouvoir reconnoître l'endroit où doit s'arrêter le Nord ou la pointe de l'aiguille aimantée I, qui doit tourner librement sur le pivot O, mis au centre du cercle de carton C.

Ayez en outre un petit sac A, Fig. 5°, divisé en trois ou quatre parties différentes B, construit à-peu-près comme les sacs à ouvrage dont les Dames se servent, mais plus petit; il importe peu de quelle étoffe, pourvu cependant qu'elle ne soit pas trop claire.

Insérez dans la premiere division de ce sac douze petits quarrés de carton, sur lesquels vous transcrirez les nombres 1 jusqu'à 12, et dans chacune des autres divisions vous y mettrez douze cartons de même forme et grandeur, mais dont les chiffres soient les mêmes dans chaque division, c'est-à-dire, que dans la deuxieme division, il doit y avoir (par exemple) donze nombres 7, dans la troisieme douze nombres 10, &c. suivant la quantité des divisions faites à ce sac.

### EFFE.T.

Lorsqu'on aura disposé le Cadran, en le faisant tourner de maniere qu'un de ces nombres se trouve placé directement vis-à-vis la petite pointe qui est sur le bord de son cercle, et qu'ensuite on fera tourner l'aiguille aimantée en la posant sur son pivot, elle s'arrêtera immanquablement sur ce nombre, attendu qu'elle doit prendre la même direction que la lame aimantée cachée au-dessous d'elle, et que le Nord de cette aiguille désigné par sa pointe, doit se trouver directement au-dessus du Sud de cette lame.

A l'égard du petit sac, il est fort facile en l'ouvrant de faire prendre un des cartons contenus dans l'une ou l'autre de ses divisions.

## Récréation qui se fait avec ce Cadran.

APRÈS avoir secrétement disposé le Cadran sur un des nombres semblables contenus dans une des divisions de ce sac, on tirera de sa premiere division tous les nombres 1 à 12, et on les fera remarquer à ceux devant qui on fait cette Récréation; on les remettra ensuite dans ce sac.

On présentera alors à une personne une des di-

visions du sac, où tous les nombres sont semblables à celui sur lequel on a disposé le Cadran, et on lui dira d'en prendre un au hazard, et de le tenir caché dans sa main; plaçant ensuite l'aiguille sur son pivot, et la faisant tourner aussi-tôt, elle s'arrêtera sur le nombre que cette personne aura cru choisir à son gré.

On pourra recommencer sur le champ cette Récréation, en disposant adroitement le Cadran sur un des nombres semblables contenus dans une des autres divisions de ce sac.

## Autfe Récréation qui se fait avec ce même Cadran.

Vous ferez tirer par deux personnes dans deux différentes divisions de ce sac, et à chacune un seul nombre, et leur direz que si les deux nombres qu'elles ont choisis étant joints ensemble, excédent celui de douze, l'aiguille indiquera l'excédent, et que si au contraire ils ne l'excédent pas, elle indiquera le montant des deux nombres, ce qu'on exécutera, en préparant à l'avance la petite pointe sur le 5, si l'on veut faire tirer les nombres 10 et 7; ou en la disposant sur le 9, si on doit faire tirer les nombres 6 et 3, cette Récréation faite à la suite de la précédente, fera paroître l'effet de ce Cadran plus extraordinaire.

AUTRE CONSTRUCTION, produisant une Récréation différente de celles ci-dessus.

Au lieu des douze nombres portés dans les douze

divisions de ce Cadran, transcrivez-y les noms des quatre couleurs des Cartes à jouer, et ceux des huit Figures différentes qui composent un jeu de Piquet; disposez-les dans les divisions de ce Cadran, ainsi qu'il suit, et comme l'indique la Fig. deuxieme, même planche.

| 1 re Case As. | 7 Hui  | it.  |
|---------------|--------|------|
| 2 Roi.        | 8 Pig  | jue. |
| 3 Valet.      | 9 Dix  | •    |
| 4 Cœur.       | 10 Sep | t.   |
| 5 Dame.       | 11 Tre | fle. |
| 6 Carreau.    | 12 Net | ıf.  |

Ayez deux aiguilles semblables A et B, (Figure troisième, même planche), que vous puissiez cependant distinguer l'une de l'autre, aimantez-les de maniere qu'à l'une la pointe désigne le Nord, et qu'à l'autre cette même pointe désigne le Sud.

#### EFFET.

Lorsque vous placerez sur le pivot de ce Cadran l'aiguille dont la pointe désigne le Nord, et que vous la ferez tourner, elle s'arrêtera sur celle des quatre couleurs des Cartes sur laquelle vous aurez disposé la petite pointe, qui comme on l'a dit cidessus, se trouve placée vers le Sud de la lame aimantée renfermée sous le Cadran, (que l'on suppose sur la Figure 2<sup>e</sup>. être Pique). Retirant cette aiguille, et y substituant l'autre, elle indiquera le Roi, qui se trouve diamétralement opposé au mot Pique,

Pique: il en sera de même des autres figures auxquelles les couleurs sont diamétralement opposées.

Nota. Des huit Figures indiquées sur ce Cadran, il n'y en a que quatre qui servent; savoir, le Roi, la Dame, le Neuf, et le Sept, les autres n'y sont transcrites que pour les completter, et elles ne peuvent par conséquent être employées pour lá Récréation qui suit; elles peuvent servir néanmoins pour la Récréation qu'on trouvera à la suite de celle-ci.

## Récréation qui se fait avec ce Cadran.

DONNEZ à tirer dans un Jeu de Piquet la Carte sur laquelle vous avez préparé ce Cadran; ce qui est fort facile en se servant d'un Jeu où cette Carte soit plus large que les autres, afin de pouvoir la sentir au tact, et la présenter de préférence; dites à la personne qui l'aura tirée de ne pas la laisser voir.

Présentez ensuite le Cadran à une autre personne, et donnez-lui une des deux aiguilles A, B en lui disant de la placer sur son pivot, et de la faire tourner, et vous ferez remarquer que cette aiguille indique d'abord la couleur de la Carte qui a été tirée; reprenez ensuite les Cadran, ôtez-en l'aiguille, et en la changeant adroitement, présentez-le avec l'aiguille B, à une autre personne qui amenera la figure de la Carte qui a été tirée.

Nota. Si la personne à laquelle on présente la Carte sur laquelle le Cadran est préparé, tirois Tome I.

une autre Carte, il faudroit, au lieu de cette Récréation, faire quelque tour de Carte pour ne pas paroître en défaut; on en trouvera de toutes sortes dans la suite de cet Ouvrage, où l'on n'omettra rien de ce qu'il y a de plus amusant dans ce genre.

Autre Récréation qui se fait avec ce même Cadran.

AYEZ un Jeu de Piquet où vous aurez mis deux Cartes plus larges que les autres, semblables à deux de celles qui dans ce Cadran sont diamétralement opposées, et ne servent pas à la précédente Récréation, telles que l'As et le Huit, le Valet & le Dix. Faites tirer ces deux Cartes à deux personnes différentes, c'est-à-dire, à chacune une.

Présentez ensuite le Cadran que vous avez préparé sur ces deux Cartes à la premiere personne, avec l'aiguille nécessaire pour indiquer la figure de la Carte tirée par la seconde: ôtez l'aiguille, et y substituant l'autre sans qu'on s'en apperçoive, vous la donnerez à la seconde personne, afin de lui faire indiquer la Carte tirée par la premiere.

Nota. Cette Récréation ne peut indiquer que la figure des Cartes qui ont été tirées, et on n'en a fait ici mention, qu'afin de diversifier les amusemens qu'on peut faire avec ce Cadran.

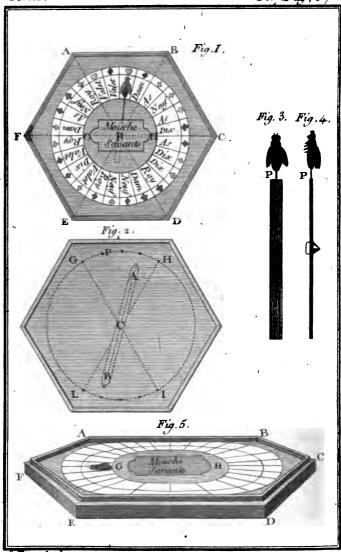

Sellier, Soulp.

# NEUVIEME RÉGRÉATION. LA MOUCHE SAVANTE.

CONSTRUCTION.

FAITES faire une boëte de bois de noyet de figure hexagone ABCDEF, (Fig. 1<sup>re</sup> et 5<sup>e</sup>, planche septieme) à laquelle vous donnerez environ huit pouces de diamètre, et 5 à 6 lignes de profondeur. Réservez-y une petite feuilleure pour y placer un verre qui la doit couvrir; que cette boëte alt son couvercle qui puisse y entrer facilement en tous sens.

Ayez un plateau GHIL (Fig. 2°) de la même forme et grandeur que cette boëte, donnez-lui trois lignes d'épaisseur, entourez-le d'un rebord, qui de coté et d'autre l'excéde d'une ligne: enfin que la boëte ci-dessus puisse se poser en tous sens sur les deux faces de ce plateau, et qu'elle y soit contenue dans une exacte position.

Collez un papier sur le fond de cette boëte, et tracez-y un Cadran que vous diviserez en vingt-quatre parties égales; à cet effet tirez d'angle en angle les lignes ou diagonales AD. BE. CF. et divisez en quatre parties égales chacune des six portions de ce Cadran qui se trouvent comprises entre ces lignes; transcrivez dans ces vingt-quatre espaces les noms et la couleur des vingt-quatre Cartes d'un Jeu de Piquet, dont on a ôté les huit et les sept., et ayez une attention particuliere à le faire dans la

même ordre que le désigne la Fig. 1re de cette planche. Mettez une très-petite pointe P, au côté de cette boëte vers lequel se trouve transcrite la Dame de Cœur, afin de pouvoir le reconnoître en touchant cette boëte.

Tirez sur le plateau (Fig. deuxieme) les deux diagonales GI. et HL, et décrivez du centre C. le cercle GHIL. Divisez en quatre parties égales les arcs GH. et IL, et ayant partagé en deux autres parties égales les deux divisions diamétralement opposées A et B, tirez la ligne AB. Creusez ensuite votre plateau le long de cette ligne, et logez-y un barreau bien aimanté de quatre pouces de longueur; masquez ce barreau en couvrant de part et d'autre ce plateau avec un papier de couleur.

Placez un pivot P au centre de votre boëte, et posez-y une aiguille aimantée (1) de la forme indiquée par les Figures troisieme et quatrieme; qu'elle ait à son extrémité une petite pointe très-fine P, à laquelle on puisse attacher ou ajuster une mouche naturelle ou artificielle.

Couvrez la partie du verre qui est concentrique au Cadran avec un cercle de papier GH, (Fig. 1<sup>re</sup> et 5<sup>e</sup>) afin de cacher cette aiguille, et qu'on ne

<sup>(1)</sup>Le trou fait à la chape de cette aiguille ne doit pas être évasé, et de forme conique, comme il est d'usage aux aiguilles de Boussoles, mais seulement percé d'un petit trou dans une partie de sa longueur, afin que l'aiguille puisse se maintenir plus aisément dans un parfait équilibre.

puisse appercevoir que cette mouche qui doit paroître tourner ou marcher autour du Cadran.

Faites une petite marque au côté du Cadran vers lequel se trouve la Dame de Cœur.

Ayez un Jeu de Piquet dont on ait ôté les huit et les sept et disposez-le dans l'ordre ci-après.

|                           | man a carro or obtable   |
|---------------------------|--------------------------|
| 1 reValet de Cœur.        | 13 Roi de Pique.         |
| 2 Roi de Carreau.         | 14 Dame de Tresle.       |
| 3 As de Cœur.             | 15 As de Pique.          |
| 4 Dix de Cœur.            | 16 Dix de Pique.         |
| 5 Dame de Carreau.        | 17 Dame de Pique.        |
| 6 Roi de Cœur.            | 18 Roi de Trefle.        |
| 7 Valet de Carreau.       | 19 As de Trefle.         |
| 8 Neuf de Cœur.           | 20 Neuf de Pique.        |
| 9 Valet de Trefle.        | 21 Dix de Carreau.       |
| 10 Neuf de Trefle.        | 22 Neuf de Carreau.      |
| 11 Dame de Cœur.          | 23 Valet de Pique.       |
| 12 Dix de Tref. C. large. | 24 As de Carr. C. large. |
|                           |                          |

Il suit de l'ordre établi dans la Table ci-dessus, que si sans méler les Cartes, on les donne par deux, et ensuite par trois, pour jouer une partie de Triomphe, on aura les Jeux suivants.

| Jeu du zer en Carte. | Jeu du 2e en Carte. |
|----------------------|---------------------|
| Valet de Cœur.       | As de Cœur.         |
| Roi de Carreau.      | Dix de Cœur.        |
| Dame de Carreau.     | Neuf de Cœur.       |
| Roi de Cœur.         | Valet de Trefle.    |
| Valet de Carreau.    | Neuf de Trefle.     |

Retourne . . . Darne de Cœur.

Par conséquent le deuxieme en Carte doit nécessairement gagner, soit que le premier en Carte joue d'abord ses Cœurs ou ses fausses; pourvu que le deuxieme en Carte joue ses fausses après avoir coupé; il n'est pas même besoin que le deuxieme en Carte connoisse les cartes que jette celui contre lequel il joue, puisqu'à chaque Carte il doit jetter de l'A-tout, soit pour en fournir, soit pour couper.

Le Jeu étant toujours supposé dans l'ordre cidessus établi, si celui qui fait la Récréation fait couper à la Carte large (1), et qu'il donne les Cartes par deux et par trois, ; il en résultera en outre les Jeux suivants.

#### Jeu du zer en Carte.

Jeu du 2º en Carte.

Roi de Pique.
Dame de Trefle.
Dame de Pique.
Roi de Trefle.
As de Trefle.

As de Pique,
Dix de Pique,
Neuf de Pique,
Dix de Carreau,
Neuf de Carreau,

Retourne . . . Valet de Pique,

#### EFFET.

Lorsqu'on posera successivement cette boëte sur un des côtés du plateau, dans chacune des six positions qu'on peur lui donner, l'aiguille à la pointe

<sup>(1)</sup> Cette Carre doit déborder les autres d'une demlligne, afin que naturellement on coupe à cet endroit.

de laquelle est attachée la mouche, prendra la même direction que le barreau renfermé dans le plateau, et on pourra par conséquent lui faire indiquer la retourne, et chacune des cinq Cartes qui composent le Jeu de celui qui fait cette Récréation. On pourra aussi par la construction de cette boëte, faire indiquer à cette mouche sur l'autre côté du plateau les Cartes qui servent pour la deuxieme Partie; il suffira de faire attention à la marque mise sur le plateau, et à la pointe que l'on a ajusté à la boëte, afin d'éviter de se tromper dans ces différentes positions, et connoître quelle est la Carte sur laquelle la mouche doit se trouver placée.

## Récréation qui se fait avec cette mouche.

On proposera à une personne de faire une partie de Triomphe avec une mouche qu'on dira avoir été élevée à ce Jeu, et qui est renfermée en cette boëte. On fera semblant de mêler le Jeu (1), et laissant le choix à la personne de couper ou ne pas couper, on donnera soi-même les Cartes par deux et par trois, laissant voir à l'adversaire la retourne sans la regarder soi-même; alors mettant cette Carte de retourne sur le plateau, sans en découvrir

<sup>(1)</sup> On pourra, si l'on veut, préparer le jeu comme il sera enseigné dans la suite de cet Ouvrage, de maniere qu'après l'avoir mêlé, il se trouve dans l'ordre ci-dessus établi page 69.

la figure, on y posera la boëte de maniere à faire indiquer par la mouche quelle est la carte qui retourne, ce qu'on fera voir à l'adversaire en levant le couvercle de cette boëte : on lui demandera alors s'il joue; et s'il passoit, on annoncera que l'on joue, et comme il est le premier en Carte, on lui dira de poser sa Carte sur le plateau sans la faire connoître, et alors sans s'embarrasser de la Carte qu'il a pu jouer, on fera indiquer par la mouche (1) un des A-touts qu'on a en main, avec lequel on coupera ou on fournira de l'A-tout. Si l'adversaire ayant joué d'abord une de ces triomphes, fait alors une premiere levée, on lui fera mettre de même la deuxieme Carte qu'il doit jouer sur le plateau, et l'on fera indiquer par la mouche, un des deux autres A-touts que l'on a dans son Jeu, soit encore pour en fournir ou pour couper la fausse de l'adversaire, en observant que si l'on vient à couper, il faudra en mettant le reste de son Jeu sous le plateau, (2) faire indiquer par la mouche une de ses fausses, afin de gagner forcément la partie.

Nota. Après cette premiere partie on pourra

<sup>(1)</sup> On posera à cet effet la boëte sur le plateau dans la situation convenable.

<sup>(2)</sup> On fait mettre ainsi les Cartes de l'adversaire, ou les siennes mêmes sur le plateau, afin d'avoir un prétexte pour lever la boëte, ce qui donne la liberté d'en changer à son gré la position, eu égard aux Cartes qu'on doit jouer.

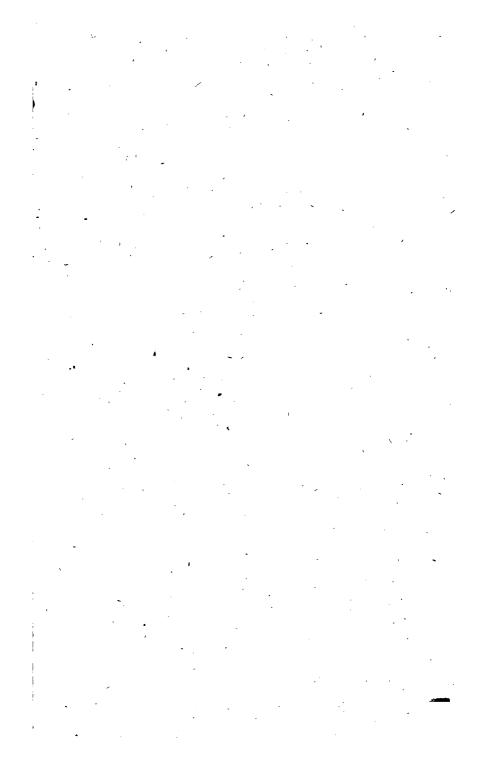

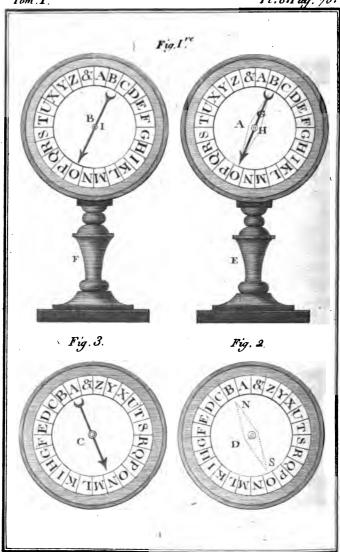

Sollier . Soute.

meler les Cartes sans déranger celles de dessous : faisant ensuite couper à la seconde Carte large. et se servant de l'autre côté du plateau, on pourra recommencerune seconde partie avec ce même Jeu. ce qui paroîtra assez extraordinaire.

# DIXIEME RECRÉATION. CADRANS DE COMMUNICATION.

CONSTRUCTION.

HAITES tourner les deux cercles ou Cadrans de bois A et B, (Figure premiere, Planche 8,) d'environ dix à douze pouces de diametre, sur un demipouce d'épaisseur, autour desquels et d'un côté seulement, vous ferez réserver une moulure ou bordure d'un demi-pouce de largeur. Partagez la circonférence de ces deux Cadrans en vingt-quatre parties égales, dans chacune desquelles vous transcrirez les lettres de l'alphabet, suivant l'ordre qui se trouve désigné par cette Figure premiere.

Ajustez chacun de ces Cadrans sur leurs pieds E et F, à la base desquels vous ne donnerez que deux pouces de large, sur six à sept de longueur; afin qu'étant posés près d'une cloison, ils n'en soient éloignés que d'un pouce au plus, ce qui est absolument nécessaire et essentiel pour la réussite

de cette Récréation.

Ajustez une aiguille de cuivre doré G de six pouces de longueur, au centre du Cadran A; fixezla quarrément sur son axe, de façon qu'en la faisant tourner, et la dirigeant sur une des lettres de ce Cadran, le barreau aimanté H, qui doit être aussi fixé sur ce même axe, parallélement à cette aiguille, suive sa même direction: remarquez que ce barreau aimanté doit être caché dans l'intérieur de ce Cadran, entre le cercle où sont transcrites ces lettres, et le carton qui doit le couvrir de l'autre côté; à cet effet en faisant tourner ce Cadran, il conviendra de le faire creuser circulairement par derriere, afin de pouvoir y insérer ce barreau, de maniere qu'il puisse tourner librement, et sans aucun frottement.

Placez un pivot (1) au centre du Cadran B, sur lequel puisse tourner verticalement, et très-librement une aiguille d'acier aimantée I, de six pouces de longueur, dont la chape soit entiérement percée; faites dorer cette aiguille avant de l'aimanter, afin d'éviter qu'on ne puisse soupçonner qu'elle agit par le moyen de l'Aimant.

Ces deux Cadrans ayant été ainsi construits, déterminez les deux endroits où vous voulez les placer, lorsque vous voudrez vous en amuser; en observant que ce doit être toujours très-près d'une cloison d'un pouce d'épaisseur au plus (2);

<sup>(1)</sup> Ce pivot doit avoir un très-petit bouton à son extrémité pour empêcher cette aiguille de tomber.

<sup>(2)</sup> Si l'on étoit forcé de les mettre près d'une cloison

à l'égard de l'éloignement où ils peuvent être entr'eux, cela est indifférent pour leur effet, mais il est mieux de les mettre à la plus grande distance qu'il se pourra, afin de le rendre plus extraordinaire; on peut mettre le Cadran A sur une table, et le Cadran B sur une console un peu élevée, cela fait alors un assez bon effet.

Reconnoissez de l'autre côté de cette cloison l'endroit qui doit répondre exactement au centre de chacun de ces Cadrans, et ayant placé le Cadran de carton C, (Figure 3°) de maniere que le pivot qui est à son centre, soit précisément dans la même direction que l'axe du Cadran A, ajustez-y une aiguille aimantée et libre sur ce pivot. Transcrivez sur ce Cadran de carton, après l'avoir divisé en vingt-quatre parties, les lettres de l'alphabet dans un sens contraire comme l'indique cette Figure C.

Placez également un semblable cercle de carton D (Figure 2<sup>e</sup>) derrière l'endroit de la cloison où doit être posé le Cadran B. Ajustez à son centre un axe sur lequel vous ferez entrer le barreau aimanté N S; ayez soin que ce barreau ne tourne pas librement, afin qu'il puisse rester dans toutes les différentes directions qu'on pourra lui donner.

de platre, il faudroit la creuser par derriere pour y placer les deux autres Cadrans ci-après.

#### EFFET.

Les deux Cadrans A et B, ayant été placés de maniere que leurs centres répondent exactement à ceux des deux autres Cadrans C et D, cachés derriere la cloison; si l'on conduit l'aiguille du Cadran A, sur l'une des lettres qui y sont transcrites, le barreau renfermé dans ce Cadran suivra la même direction, et suivant les principes établis ci-devant, l'aiguille placée sur le Cadran C, se dirigera aussi-tôt sur la même lettre; ce même effet aura lieu relativement au Cadran B, si on conduit le barreau du Cadran D sur l'une ou l'autre de ces lettres de l'alphabet, d'où il est aisé de voir que lorsqu'on indiquera une lettre quelconque sur le Cadran A, une personne cachée derriere la cloison l'indiquera facilement sur le Cadran B, puisqu'il ne s'agira que de diriger le barreau du Cadran D sur cette même lettre.

# Récréation qui se fait avec ce Cadran.

Après avoir fait entendre qu'il y a une sympathie particuliere entre ces deux Cadrans, ensorte que si l'on dirige l'aiguille de l'un d'eux sur une des vingt-quatre lettres de l'alphabet quelconque, l'aiguille de l'autre Cadran qui en est cependant fort éloignée, indique exactement cette même lettre; on propose à une personne de conduire et arrêter successivement l'aiguille du Cadran A sur toutes les l ttres du mot qu'elle voudra choisir à

son gré, ayant soin de lui faire laisser un intervalle de tems suffisant entre chacune des nouvelles directions qu'elle donnera à l'aiguille, à chaque changement de lettres, et on fait remarquer que l'aiguille de l'autre Cadran indique avec précision chacune de ces mêmes lettres, (1) ce qui assurément occasionne beaucoup de surprise, sur-tout lorsque les Cadrans sont fort éloignés, et qu'après les avoir ôté de leur place, on fait observer qu'il n'y a aucune communication méchanique qui puisse les faire agir.

Autre Récréation qui se fait avec ces mêmes Cadrans de communication.

#### PRÉPARATION.

Ecrivez sur des cartes divers mots François, qui commencent tous par des lettres différentes, et dont la signification en Latin soit absolument composée d'un même nombre de lettres, telles (par exemple) que les mots ci-après.

<sup>(1)</sup> Lorsque la personne cachée derriere la cloison fait agir le barreau aimanté du Cadran D, elle doit lui faire faire doucement plusieurs tours entiers, et en ralentir peu-à-peu le mouvement, jusqu'à ce qu'elle l'arrête sur la lettre que lui a indiqué l'autre Cadran; l'effet en est bien plus agréable, l'aiguille n'ayant pour lors aucun balancement.

| Mots François. | Mots Latins |
|----------------|-------------|
| Arbre          | Arbor.      |
| Chien          | · Canis.    |
| Dieu           |             |
| Etoile         | Stella.     |
| Faute          | Culpa.      |
| Gloire         | Gloria.     |
| Jardin         | Hortus.     |
| Jour           |             |
| Loi            |             |
| Mort           | Mors.       |
| Poudre         | Pulvis.     |
| Roi            |             |
| Table          | ·           |
| •              |             |

Donnez cette Table à la personne qui est cachée derriere la cloison.

#### EFFET.

Lorsqu'une personne ayant choisi secrétement et librement un des treize mots François désignés en la Table ci-dessus, aura dirigé l'aiguille du Cadran A, sur la premiere des lettres dont ce mot se trouve composé, le Cadran C, indiquant cette même lettre à la personne cachée, lui fera connoître aussi-tôt quel est le mot François qui a été choisi, et conséquemment quel est le mot Latin qui a la même signification; d'où il suit que si on ôte alors le Cadran A, de sa place, cela n'empêchera pas qu'elle ne puisse faire indiquer

par l'aiguille du Cadran B successivement toutes les autres lettres de ce même mot Latin, à mesure que la personne qui aura choisi le mot François les indiquera sur le Cadran A, ce qu'elle pourra faire même avec précision, soit en lui donnant le tems de changer les lettres, soit au moyen d'un signal dont elle sera convenu avec celui qui fera cette Récréation, et qu'elle pourra facilement appercevoir au moyen d'un petit trou fait à la cloison, ou de toute autre maniere qu'on voudra imaginer.

### RÉCRÉATION.

On donnera ces treize mots François à une personne en lui laissant la liberté d'en choisir un secrétement, et lui recommandant de garder les autres par devers elle; on lui annoncera ensuite qu'un des Cadrans va indiquer le mot Latin qui exprime celui qu'elle sera déterminée de prendre; alors on lui dira de placer successivement l'aiguille du Cadran A, sur les lettres qui composent ce mot, et on lui fera remarquer que l'aiguille du Cadran, indique une lettre qui doit être la premiere de celles de ce mot Latin. (1) On observera ensuite, à ceux devant qui on fait cet amusement, que peut-être il est quelqu'un d'en-

<sup>(1)</sup> La personne cachée derriere la cloison peut indiquer les lettres du mot Latin sans suivre l'ordre des lettres, et alors on les écrira sur un papier, et, en les rassemblant, on fera connoître ce mos.

tr'eux qui s'imaginent que si le Cadran A étoit placé ailleurs, un effet aussi singulier ne pourroit plus avoir lieu; et ôtant le Cadran A de sa place pour persuader le contraire à ceux mêmes qui sont les plus clair-voyants, on dira à cette personne de le tenir dans sa main, ou de le placer elle-même à tel endroit de la chambre qu'elle desirera, et faisant attention à l'instant où elle aura fixé l'aiguille sur la seconde lettre du mot choisi, on fera aussi-tôt le signal convenu, afin que la personne cachée puisse à l'instant diriger l'aiguille du Cadran B, sur une des autres lettres du mot Latin qu'elle doit continuer d'indiquer. On fera de même pour toutes les autres lettres, ce qui ne pourra manquer de causer beaucoup de surprise.

Nota. Cette Récréation faite avec intelligence, est une des plus extraordinaires que l'on puisse exécuter par le moyen de l'Aimant. J'ai étonné avec elle plusieurs personnes aussi initiées que moi dans tous ces prestiges, et pour lesquelles j'avois fait construire quantité de pieces magnétiques; et ce n'est qu'après beaucoup de réflexions que quelques-unes d'entr'elles ont pu appercevoir ce qui pouvoit produire un effet qui leur paroissoit presque surnaturel.

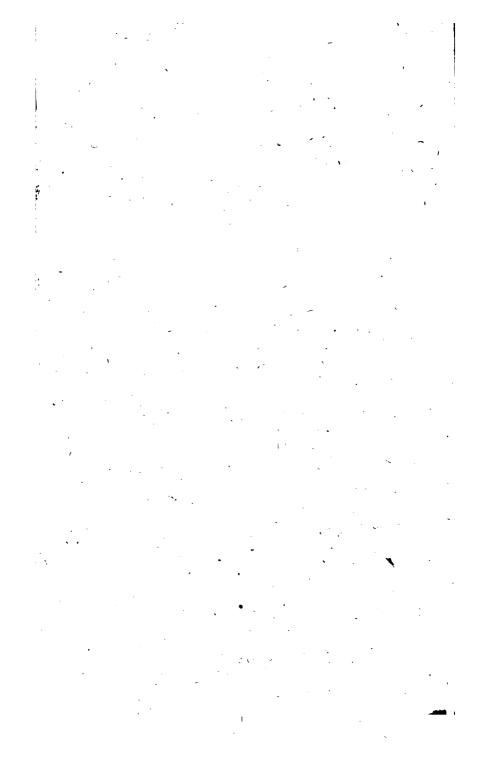



Sellier, Soulp:

# ONZIEME RÉCRÉATION. ANAGRAMME MAGIQUE.

CONSTRUCTION.

Faire une boëte ABCD (Figure premiere, Planche neuvieme) de quinze pouces de longueur, sur trois pouces de largeur, et quatre lignes de profondeur, qu'elle se ferme à charnières, et que le dessous soit divisé en six cases égales, séparées par les traverses EFGHI, auxquelles vous donnerez environ quatre lignes de largeur. Ayez six petites tablettes de trois lignes d'épaisseur LMNOPQ, qui puissent entrer indistinctement dans l'une ou l'autre de ces six cases. (Voyez Fig. 2<sup>e</sup>).

Divisez les deux tablettes L et M, en deux parties égales, par les lignes A B; tirez sur les deux stablettes N et O les diagonales C D, et sur celles P et Q, les diagonales E F; creusez ces six tablettes suivant la direction de ces lignes, et insérez dans chacune d'elles un barreau fortement aimanté, dont les poles soient exactement dirigés comme l'indique cette Figure 2<sup>e</sup>. Couvrez ces barreaux et ces tablettes d'un double papier, sur lequel vous transcrirez les six lettres du mot Vranie, en observant de le faire suivant l'ordre désigné par cette même Figure.

Ayez en outre une boëte de même longueur, Tome I.

mais d'un demi-pouce moins large, (Figure 3e) au fond de laquelle vous ajusterez les six pivots ABCDEF. Ces pivots doivent servir de centre aux Cadrans désignés sur cette même Figure, et ces mêmes centres doivent se trouver placés vis-à-vis ceux des tablettes renfermées en la premiere hoëte; c'est-à-dire lorsque ces deux hoëtes sont mises l'une à côté de l'autre. (Voyez leur position, Figures deuxieme et troisieme.)

Divisez ces six Cadrans en six parties égales, et transcrivez sur chacun d'eux les six lettres du mot *Vranie* dans l'ordre indiqué par cette Figure troisieme. Mettez sur chacun de ces pivots une aiguille aimantée bien libre, et couvrez d'un verre le dessus du fond de cette boëte, afin que les aiguilles ne sortent point de dessus leurs pivots.

#### EFFET.

Lorsqu'après avoir disposé les six tablettes contenues en cette boëte, dans tel ordre qu'on aura jugé à propos, on posera auprès d'elle la boëte où sont les six Cadrans (1), les harreaux aimantés renfer-

<sup>(1)</sup> Il faut que cette boëte soit placée bien parallèlement à l'autre, et qu'elle ne la déborde pas d'aucun côté, sans quoi la direction des aiguilles ne se trouveroit pas exactement sur les lettres semblables à celles des tablettes qui correspondent à chaque Cadran. Pour plus d'exactitude, on ne peut marquer les lettres sur les Cadrans que sur l'indication des aiguilles, lorsque la boëte sera posse à la distance qu'on pourra déterminer.

sud des aiguilles eu égard à la disposition de leurs poles, les dirigeront sur les lettres de chacun de ces Cadrans qui ont rapport à celles de ces mêmes tablettes qui leur correspondent; d'où il suit qu'on pourra connoître au moyen de leur indication, quel est l'ordre des lettres contenues et renfermées en la premiere boëte; et comme cet effet peut avoir également lieu, quoique la deuxieme boëte soit éloignée d'un pouce de la premiere, il est égal qu'il se trouve une cloison interposée entre l'une et l'autre de ces deux boëtes.

# Récréation qui se fait avec cette Boëte.

Pour exécuter cette Récréation, on se servira du Cadran B décrit à la précédente, (Planche huitieme) (1).

On décidera l'endroit où l'on doit poser sur une table placée près d'une cloison, la boete contenant ces tablettes, et celle où il est nécessaire de mettre derriere cette cloison la deuxieme boete contenant les six Cadrans, afin qu'ils produisent l'effet ci-dessus. (Voyez Fig. quatrieme).

Le tout ayant été préparé, on donners la premiere boëte et les six tablettes à une personne,

<sup>(1)</sup> Ces mêmes Cadrans peuvent servir en y traçant un second cercle, sur lequel on transcrira ces six lettres; on doit se souvenir que celles du Cadran placé derrière la cloison, doivent être écrites en sens contraire.

en lui laissant la liberté de les y disposer secrétement, de maniere qu'elles forment un des mots ci-après, que produisent les différentes anagrammes du mot *Vranie*: ayant ensuite repris cette boëte bien fermée, on la posera sans affectation à l'endroit qu'on a déterminé, et l'on annoncera que le Cadran ci-dessus va indiquer les lettres du mot secrétement formé dans le même ordre qu'elles sont placées dans cette boëte, ce que la personne cachée exécutera suivant l'indication des aiguilles de la seconde boëte.

# Anagramme du mot Vranie.

Vranie. Venari.
Vanier Ravine.
Avenir. Navire.

Nota. Il est aisé de voir qu'on peut disposer les tablettes de maniere qu'elles forment tous les mots forgés qui se trouvent dans la permutation entiere de ces six lettres, sans que cela puisse rien changer à l'effet que produit cette Récréation, qui paroîtra d'autant plus étonnante, que quand on imagineroit même qu'on fait agir le Cadran, on ne concevra pas facilement comment on parvient à connoître le mot qui a été secrétement formé.

### DOUZIEME RÉCRÉATION.

# L'Oracle merveilleux (1).

AYEZ deux petites boëtes quarrées de même grandeur (Figures premiere et deuxieme, Planche 10e.); que celle ABCD (Fig. premiere) ait une coulisse vers un de ses côtés CD, afin de pouvoir y introduire une petite tablette de bois (Figure troisieme) qui doit y entrer assez facilement, et à laquelle il faut ajuster une petite pointe vers A, qui, servant à tirer cette tablette hors de la boëte, empêchera en même-tems qu'on ne puisse la placer en différens sens : observez encore que la coulisse E F ait une petite rainure du côté de la boëte, faite de maniere que si on y vouloit insérer une tablette sans dessus dessous, cette coulisse ne pût se fermer; toutes ces précautions sont essentielles afin quaucune des douze tablettes ci-après ne puisse être renfermée en cette boëte dans aucunes autres situations que celles qui sont absolument nécessaires pour la réussite de cet amusement. \*

Ayez douze tablettes de même grandeur que celles ci-dessus, et ayant tiré sur chacune d'elles les deux diagonales BE et CD, décrivez de leurs points de section F un cercle quelconque, et divisez l'une

<sup>(1)</sup> Cet amusement, dont l'effet est fort caché, est de M\*\*.

d'elles en douze parties égales, (comme l'indique la Figure troisieme) au moyen des six diametres 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 10, 5, 11, 6, 12; ces diametres doivent servir à vous indiquer, sur les onze autres tablettes, la direction de la lame aimantée qui doit être insérée dans chacune d'elles (1).

Ajustez un pivot au centre de la boëte, (Figure deuxieme et 4e.) et posez-y une aiguille aimantée A B, que vous masquerez en la couvrant d'un chiffre bisarre, dont la partie A et B servira à vous en faire connoître facilement le nord ou le sud (2): couvrez cette boëte d'un verre de maniere qu'en la secouant, cette aiguille ne puisse pas sortir de dessus son pivot: collez sur ce verre un cadran, (Figure quatrieme) sur lequel vous écrirez les mots ORACLES Merveilleux, en observant que les six dernieres lettres de ce mot doivent se trouver placées dans la direction des six diametres que vous avez tracés sur la tablette, (Fig. troisieme) en telle sorte que cette deuxieme boëte étant placée exactement au-dessus de la premiere, (le mot merveilleux se trouvant placé du côté de la coulisse) si on vient à insérer successivement dans la premiere boëte chacune des douze tablettes, l'aiguille con-

<sup>(</sup>I) Il se trouve une même direction sur deux tablettes, attendu que le nord du barreau doit être différemment dirigé sur l'une d'elles, afin d'avoir par ce moyen deux différentes directions.

<sup>(2)</sup> On peut mettre ce chiffre, si l'on vent, sur le verre qui doit couvrir cette beëte.

tenue dans la deuxieme se dirige de même sur ces six diametres. Couvrez ces tablettes avec du papier pour cacher les barreaux qui y sont contenus, et transcrivez sur chacune d'elles les questions qui suivent, eu égard à la direction que ces tablettes doivent donner à l'aiguille ci-dessus : ayez en outre un petit livret sur lequel vous transcrirez cinq Réponses à chacune de ces douze Questions, c'est-à-dire, soixante Réponses en tout, que vous disposerez dans l'ordre ci-après, qui est tel que les numéros 1. 13. 25. 37. et 49 répondent à la premiere Question; ceux 2. 14. 26. 38 et 50. à la deuxienne, et ainsi de suite, comme le désigne la table ci-dessous; observez encore que ces Réponses doivent être rangées de maniere que celles qui sont adaptées aux numéros les plus hauts, soient les plus défavorables.

### Numéros des Réponses.

| Premiere Question. | I.  | 13. | 25. | 37.        | 49.         |
|--------------------|-----|-----|-----|------------|-------------|
| II                 | 2.  | 14. | 20. | 38.        | 504         |
| III                | 3.  | 15. | 27. | 39.        | 51.         |
| I V                | 4.  | 16. | 28. | 40.        | 52.         |
| <b>V</b>           | 5.  | 17. | 29. | <b>41.</b> | <b>53</b> • |
| VI                 | 6.  | 18. | 30. | 42.        | 54.         |
| <b>VII</b>         | 7.  | 19. | 31: | 43.        | 55.         |
| VIII               | 8.  | 20. | 32. | 44-        | 56.         |
| I X                | g.  | 21. | 33. | 45.        | 57.         |
| <b>X</b>           | 10. | 22. | 34. | 46.        | 58.         |
| XI                 | II. | 23. | 35- | 47.        | 59.         |
| XII                |     |     |     |            |             |
|                    | Fiv |     |     |            |             |

#### EFFET.

Lorsqu'on aura renfermé dans la boëte (Figure premiere) une des douze tablettes, et qu'on aura posé au-dessus d'elle la deuxieme boëte (Figure 20) le nord ou le sud de l'aiguille qui y est renfermée se tournera toujours vers une des six dernieres lettres du mot ORACLES (1); au moyen de quoi si le nord de l'aiguille se dirige sur la lettre R, elle indique que c'est la question numéro 1, qui a été mise dans la boëte, ou celle numéro 2, si elle indique la lettre A, et ainsi de suite, en désignant enfin par la lettre S, celle no. 6. Si au contraire c'est le sud de l'aiguille qui indique la lettre R, c'est alors la question no. 7, et ainsi de suite, suivant l'ordre des lettres, jusqu'au no. 12, que désigne dans cette deuxieme circonstance la lettre S.

Ayant reconnu ce nombre, il sera fort facile d'indiquer une des cinq réponses qui servent de solution à la question, et on pourra la choisir à son gré, favorable ou facheuse, et cela sans aucun calcul embarrassant, puisqu'il ne s'agit que d'indiquer dans le livret le nombre qu'on a reconnu, ou d'ajouter à ce nombre 12, 24, 36 ou 48.

<sup>(1)</sup> On conçoit que la lettre O n'indique rien, et qu'on s'est servi d'un mot de sept lettres au lieu d'un de six, afin de cacher davantage leur rapport avec le nombre des tablettes et des réponses.

#### EXEMPLE.

Si l'aiguille a fait connoître que la question est numéro 11, on indiquera ce même numéro dont la réponse est agréable, ou ceux 23, 35, 47 et 59 dont les réponses deviennent plus fâcheuses dans les numéros les plus forts. (Voyez la table des réponses ci-après).

### RÉCRÉATION.

On présentera les douze questions à une personne, afin qu'elle en choisisse une à son gré et qu'elle l'enferme secrétement dans la boëte; ayant repris cette boëte, on posera l'autre au-dessus, on l'ouvrira aussi-tôt, et ayant reconnu sur le champ le numéro de la quesion, on lui remettra le petit livret en lui indiquant celui des cinq numéros qu'on jugera convenable de faire servir de réponses. Cette facilité de choisir soi-même la réponse, donnera souvent occasion de l'appliquer fort juste, et contribuera beaucoup à rendre cette Récréation fort amusante.

Ordre des douze Questions et de leurs Réponses.

### QUESTIONS.

No. 1. S'il réussira dans ses amours.

- 2. Si la Veuve se remariera.
- 3. Si la Femme est fidéle à son Mari,
- 4. Quel Mari elle épousera.

# RÉCRÉATIONS

5. Si l'Enfant lui appartient.

6. Si la Fille est pucelle.

90

7. Si la Maîtresse aime son Amant.

8. Si l'Amant aime sa Maîtresse.

9. Quel parri il prendra.

10. Si la Fille est propre au Couvent.

11. Si le Mari est fidele à sa Femme.

12. Combien elle aura d'enfans.

#### REPONSES.

#### No. 1.

Tu goûteras tous les plaisirs

Dont l'amour favorise une flâme si belle;

L'objet que tu chéris, n'ayant pas d'autre zèle

Que de répondre à tes desirs.

### Nº. 2.

NE tiens pas ton choix suspendu; Préfére au célibat, l'état du mariage; Le tems que l'on différe à se mettre en ménage, Est un tems de plaisirs perdu.

# No. 3.

Jusqu'A présent sois convaincu, Qu'elle ne souffre pas qu'aucun homme la touche; Mais si par les desirs on peut souiller la couche, Elle t'a souvent fait cocu.

### No. 4.

DANS les plaisirs les plus charmants,
On te verra finir le cours de la carrière;
Et tant que ton époux gardera la lumière;
Vous vivrez comme deux amants.

### No. 5.

On t'y remarque trait pour trait; Un si juste rapport avec ta ressemblance; Fait connoître aisément l'auteur de sa naissance; Puisque c'est ton portrait tout fait.

#### No. 6.

A conservé son com aussi bien que son ause,
Sans que le seul penser d'une impudique flàme
Ait jamais son come combattu.

### No. 7.

Elle était en pouvoir de te donner son ame,

Tu l'aurois ainsi que son meur.

### No. 8.

NE crains pas que d'autres appas.
Puissent forcer son cœur à devenir volage;
Autant que son amour, son étoile l'engage
A t'aimer jusqu'au trépas,

Nº. 9.

Pour joindre l'honneur aux plaisirs, Embrasse le parti des Enfans de Bellonne, Et tu sauras que Mars nous produit et nous donne De quoi contenter nos desirs.

Nº. 10.

C'EST où son inclination,
Depuis qu'elle se sert de sa raison, la porte;
Cette envie avec l'âge, est en elle si forte,
Qu'elle y fera profession.

No. 11.

Pour sa chaste et chere moitié, Il ressent toujours un amour sans partage; Si quelquefois ailleurs sa passion l'engage, Ce n'est que par simple amitié.

No. 12.

ELLE peut en espérer deux,

Dont le bon naturel et la haute sagesse,

La doit récompenser un jour dans sa vieillesse,

Des soins qu'elle aura pris d'eux.

No. 13.

PROFITE du tems et des lieux;
Sois timide au grand jour, et hardi sur la brune,
Et sache que l'amour, ainsi que la fortune,
Favorise l'audacieux.

# No. 14.

QUOIQUE fort ardente au plaisir,
On la verra rester pendant quelque tems veuve,
Mais de plusieurs amants elle fera l'épreuve,
Afin de pouvoir mieux choisir.

## Nº. 15.

TU n'en es pas hors de danger; Souvent on pousse à bout la femme la plus sage; Et par le même endroit dont on reçoit l'outrage, Il est bien doux de se venger.

#### No. 16.

Tu feras les plus grands desirs Du plus aimable époux qui soit dans le Royaume; Mais tu le trouveras un peu trop économe, Pour ta bourse et pour tes plaisirs.

### Nº. 17.

DOUTER qu'il ne soit pas à toi, C'est faire un tort cruel à l'honneur de sa mere, Dont la flâme pour toi toujours tendre et sincere, Ne t'a jamais manqué de foi.

#### No. 18.

CETTE Pucelle est en danger, Et l'amour dans son cœur certains desirs fait naître, Par lesquels un Amant s'en rendroit bientôt maître, S'il savoit l'heure du Berger.

No. 19.

PERSÉVÉRE dans ton amour,

Et erois que cet objet dont ton ame est captive,

En ressent dans son cœur une ardeur aussi vive,

Quoiqu'elle n'ose la mettre au jour.

No. 20.

Il te chérit d'un feu si beau, Que si quelqu'accident te privoit de la vie, Le chagrin qu'il auroit de te la voir ravie, Le feroit aller au tombeau.

No. 21.

TOURNE vers l'Autel ton penchant, C'est le meilleur parti que ton cœur puisse prendre, Pour les biens temporels et la passion tendre, Ce n'est pas un poste méchant.

No. 22.

ELLE a trop de graces et d'appas; Pour choisir d'un Couvent la sévere observance; En vain on veut hii faire aimer la continence; Elle n'y consentira pas.

No. 23.

CE soupçun est injurieux

A l'amour qu'en rout terns tet horame vous témoigne;

Et je crains que de vous vont époux ne s'éloigne;

S'il sçait ce dasir curieux.

No. 24.

Il leur en naîtra de très-beaux,
Avant même que l'on acheve sa carriere;
D'eux, un très-beau garçon recevra la lumiere
Ou cet Oracle seroit faux.

No. 25.

IL ne faut pas te rebuter, Contre tous ces refus, arme-toi de constance; Le plus sévère objet par la persévérance, Se laisse à la fin emporter.

No. 26.

QUOIQU'ELLE ait un amoureux, Elle doit bientôt prendre un époux à sa suite; Parce que le passé l'ayant très-bien instruite, Elle sçait qu'un et un font deux.

Nº. 27.

TA femme t'a manqué de foi, Mais cela ne doit pas te sembler fort étrange, N'ayant fait en cela que te rendre le change De ce qu'elle a reçu de toi.

No. 28.

DANS le transport de son courroux, Elle se vengera d'autrui sur elle-même, Et par le seul motif d'un désespoir extrême, Le cloître sera son époux.

No. 29.

Prouve les sentimens d'une ame un peu jalouse; Mais crois-en ton amante, ou crois-en ton épouse, Et ne pénétre pas plus loin.

No. 30.

On pourroit juger au besoin, Que jamais de son corps elle n'a fait usage; Mais si par les desirs l'amour faisoit naufrage, Le sien seroit déjà bien loin.

Nº.31.

On ne sauroit t'en dire rien
Qui te puisse donner aucun sujet de plainte,
Puisque cet amour dont ton ame est atteinte,
Est encor plus fort que le tien.

Nº. 32.

IL emploie tout son pouvoir

Pour vaincre cet amour qui par toi l'a su prendre,

Mais il est dans son cœur comme un feu sous la cendre,

Qui brûle sans se faire voir.

No. 33.

LE trafic est ce qu'il te faut,
Par lui ta bourse peut se relever en bosse;
▲ la Cour et partout il est plus d'un négoce,
Par où l'on s'élève bien haut.

Nº. 34.

# Nº. 34.

Son esprit l'y porte, ébloui Du ravissant portrait qu'on fait du béguinage; Mais qui lui parleroit des douceurs du ménage, Oh! qu'elle diroit bien mieux oui.

### No. 35.

QUE t'importe-t-il de savoir Si ton mari fréquente et va voir quelque belle, Pourvu qu'à tes desirs il ne soit pas rebelle, Et qu'il fasse avec toi son devoir!

# No. 36.

ELLE n'en peut avoir que deux, Non qu'elle n'en puisse avoir bien davantage; Mais c'est que son mari, qu'on sait être peu sage, Use ailleurs tous ses feux.

# No. 37.

N'ÉPARGNE ni trésors ni soins ;
Pour d'un objet si beau surmonter les caprices ;
La suite t'apprendra que de si grands délices
Ne pouvoient mériter moins.

### No. 38.

ENCORE que son deuil soit passé, Elle n'entrera pas dans un second ménage, Parce qu'un jeune amant bien fait, disoret et sage, Fait l'office du trépassé.

Tome I.

No. 39.

Pour Quoi te donner l'embarras

Pour savoir si ton front est orné d'un panache;

Ne te suffit-il pas que ta femme le sache,

Et que l'on ne l'ignore pas ?

No. 40.

Ton époux sera revêtu

De ce qu'il lui faudra pour te rendre contente;

Puisque pour satisfaire en tout point ton attente,

Il aura beaucoup de vertu.

No. 41.

NE te régle pas sur les traits

Que pour t'en assurer son visage te montre;

La frayeur et l'amour, en semblable rencontre,

Produisent les mêmes effets.

No. 42.

ELLE ne put se dispenser

Par foiblesse autrefois de se le laisser prendre;

Mais elle sauroit mieux à présent s'en défendre,

Si c'étoit à recommencer.

No. 43.

NE doute point de son amour, Ni de ce que ton cœur peut sur le sien prétendre, Puisqu'elle a pour chacun un signand fond de tendre, Qu'elle en aimeroit cent par jour.

# No. 44.

L'AMOUR est par toi son vainqueur, Tandis que ton objet se présente à sa vue; Mais ne te voyant plus, la prémiere venue Fait le même effet sur son cœut.

# No. 45.

Pour acquérir bien des écus; Parmi les gens de robe achete quelque office; Le plus grand mal pour toi dans ce doux exercice; C'est d'être du rang des cocus.

# No. 46.

SI son sort lui paroît heureux, Lorsqu'à prendre le voile un premier seu l'engage, Elle changera bientôt de ton et de langage, Lorsqu'il saudra saire des vœux.

# No. 47.

CELLE qui fait cette question,
N'est pas assurément bien fondée à la faire,
Puisqu'il n'est pas de jour, ou de se satisfaire
Elle manque l'occasion.

# No. 48.

CETTE femme aura plus d'enfans Que son jaloux mari n'en pourra jamais faire s Mais quoi ! ne peut-on pas à la fois satisfaire Et son époux et ses amans ?

Nº. 49.

Un cœur plus tendre que le sien,
Pourroit tout accorder aux transports de ta flâme;
Mais comme la raison domine sur son ame,
Tu ne dois en espérer rien.

No. 50.

ELLE vivra sur le commun, Et s'appercevra bien par un fréquent usage, Que qui n'a pas d'époux, en a bien davantage Que celle à qui on n'en voit qu'un.

No. 51.

CELUI pour qui tu veux savoir, Si sa femme conserve une flâme fidèle, N'a, pour voir d'un cocu le plus parfait modèle; Qu'à regarder dans un miroir.

Nº. 52.

Un homme brutal et jaloux,
Infidèle, joueur, et d'une humeur chagrine,
Est celui qu'aujourd'hui le Ciel te destine,
Afin d'en faire ton époux.

No. 53.

Tu dois avouer cet enfant,

Comme tu l'as été d'un qui s'est cru ton pere.

Sa mere n'ayant fait que ce que fit ta mere

Avec ton pere en te faisant.

### No. .54.

Dès qu'elle ent atteint son printems, : I Elle s'en dessaisit avec beaucoup de hâte, : ... Parce qu'elle savoit que ce hijou se gâte, Quand on le garde trop long-tems.

#### No. 55.

A ce que tu prétends savoir,

Tune recevras pas de précises nouvelles,

Parce que ta maîtresse est du nombre de celles

Qui changent du matin au soir.

# No. 56.

TANDIS qu'il n'aura rien de toi, Tu le verras toujours soumis à ton empire; Mais des qu'il obtiendra ce que son cœur desire, Il n'aura plus amour ni foi.

### 

Pour l'honneur et pour l'intérêt, D'une charge de robe achete l'exercice, Si c'est à ton avis acheter la Justice, Tu pourras la revendre après.

### No. 58.

PAR sa mere elle a si souvent,

Des plaisirs de l'hymen oui tracer l'image,

Qu'on doit craindre pour elle un évident naufrage,

Si on lui parle de couvent.

G iii

No. 59.

L'A lecture de cont Romans
L'a tellement rendue avide de caresses,
Que jamais son mari n'aura tant de maîtremes,
Que la belle entretient d'amans.

No. 60.

Le nombre de tous les enfans Dont cette femme un jour grossira son ménage, Sans compter ceux qu'elle eut avant son mariage, Ira jusqu'à sept en dix ans,

Nota. Ces Questions et leurs Réponses sont extraites d'un Livre qui a pour titre, l'Oracle des Sybilles, dans lequel on en trouve quantité d'autres propres à varier cet Amusement; ceux qu'on indique ici ne sont que pour servir en quelque sorte d'exemples; chacun peut aussi en composer à son gré, il ne s'agit que de conserver l'ordre des numéros.



•

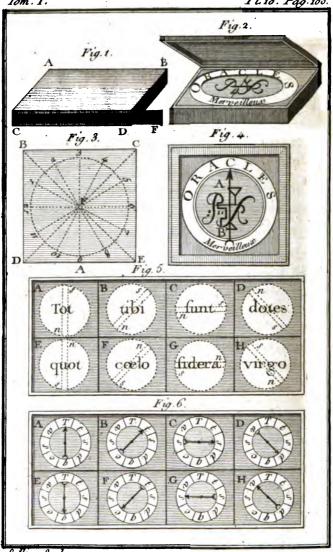

Sellier Sculp

# TREIZIEME RÉCRÉATION.

# LA DÉCOUVERTE INCONCEVABLE.

Une personne ayant secrétement disposé à son choix, les huit mots qui composent le vers latin, Tot sunt tibi dotes quot cœlo sidera virgo, découvrir l'ordre dans lequel elle les aura placés.

#### CONSTRUCTION.

FAITES faire une boëte fort plate, fermante à charnieres, de huit pouces de longueur, sur trois de largeur et quatre lignes seulement de profondeur (Figure cinquieme, Planche dixieme). Ayez huit tablettes ABCDEFGH, de trois lignes d'épaisseur et d'égales grandeurs, de manière qu'étant insérées toutes les unes auprès des autres dans cette boëte, elles la remplissent alors entiérement: observez que le dessus de cette boëte soit fort mince.

Ayant décrit un cercle sur toutes ces tablettes, divisez-les en huit parties égales, et faites-y une rainure, afin d'insérer dans chacune d'elles une petite lame aimantée, dont les pôles soient disposés comme le désigne cette même Figure. Recouvrez ensuite ces tablettes avec du papier, et sans les déranger de leur ordre, transcrivez sur chacune d'elles un des huit mots du vers latin, Tot sunt tibi dotes quot cœlo sidera virgo.

Ayez une autre boëte exactement de même grandeur que celle ci-dessus, et un peu plus profonde; (Figure sixieme, même planche,) couvrez son fond intérieur d'un papier, et décrivez les huit cercles ABCDEFGH, dont les centres doivent se trouver vis-à-vis de ceux des huit tablettes renfermées dans la boëte (Figure cinquieme ) lorsque cette deuxieme boëte est exactement posée au-dessus; divisez chacun de ces cercles en huit parties égales, comme le désigne cette Figure sixieme, et décrivez dans chacune de ces divisions les huit mots qui composent le vers latin ci-dessus transcrit, en observant exactement l'ordre indiqué, afin que cette boëte étant placée sur la premiere boëte, les huit aiguilles aimantées ( qui doivent tourner sur leurs pivots mis au centre de ces cercles) se dirigent sur des mots semblables à ceux qui ont été inscrits sur les tablettes qui y correspondent; ensorte qu'on puisse appercevoir par ce moyen la construction et l'ordre qu'on peut avoir donné à ces mots.

#### RÉCRÉATION.

On donnera la premiere boëte et les huit tablettes à une personne, en lui observant qu'elle peut secrétement les arranger à son gré dans quelqu'ordre que ce soit (1): lorsqu'elle les aura dis-

<sup>(1)</sup> Il y a 40320 manieres différentes de construire ce vers, dont une grande partie n'en dérange pas la mesure ni le sens:

posées à sa volonté et fermé la boëte, vous la lui ferez couvrir d'une enveloppe de papier, et cacheter de maniere qu'il ne soit absolument pas possible d'ouvrir la boëte sans qu'on s'en apperçoive; cette opération étant faite, vous prendrez cette boëte et l'emporterez dans une chambre voisine, où, étant seul, vous poserez au-dessus d'elle votre deuxieme boëte, et transcrirez promptement sur un papier la construction que vous reconnoîtrez qu'elle a donnée à ce vers: vous rapporterez la boëte et lui montrerez ce papier, après avoir fait examiner que l'enveloppe n'a été ouverte en aucune façon.

Nota. Cette Récréation cause beaucoup de surprise, sur-tout lorsqu'on ne reste que quelques instans pour faire cette opération: si l'on avoit présenté de cette maniere les premiers Amusemens sur l'Aimant qu'on a fait voir en public, il n'est pas douteux que quelques personnes auroient pu étre séduites au point de croire que ceux qui les exécutoient, avoient des llors surnaturels.

Au lieu d'être étonné de ces prestiges apparens, on doit, lorsqu'on est revenu de la premiere surprise qu'ils occasionnent, se persuader fermement que, sous quelques déguisemens qu'ils soient présentés, ils sont toujours produits, ou par des causes naturelles, dont les effets sont cachés, ou par quelques subtilités qu'il n'ese souvent pas facile d'appercevoir.

Dans les amusemens qui ne proviennent que de l'adresse des mains, on doit en examiner jusqu'aux moindres mouvemens qui paroissent même les plus indifférens, afin de pénétrer de quelle maniere on parvient à les faire paroître extraordinaires, et souvent l'on reconnoîtra qu'il faut bien moins d'adresse qu'on ne pense pour les exécuter. (1).

# QUATORZIEME RECRÉATION. LES QUATRE NOMBRES MAGIQUES.

CONSTRUCTION.

FAITES faire une petite boëte ABCD, (Figure premiere, Planche onzieme) fermante à charnieres, et ayant six pouces de longueur sur trois pouces et demi de largeur, et cinq lignes de profondeur: ayez deux cercles de carton fort mince F et G, (Figure deuxieme) dans chacun desquels vous insérerez une aiguille aimantée, ensorte qu'ils se trouvent exactement d'équilibre étant placés sur les pivots H et I que vous ajusterez au fond de cette même boëte; couvrez son

<sup>(1)</sup> Pour satisfaire conx qui desirent prendre quelque délassement avec cet Ouvrage, on donnera quantité de Récréations qui se sont par adresse et dont l'exécution sera cependant sort facile.

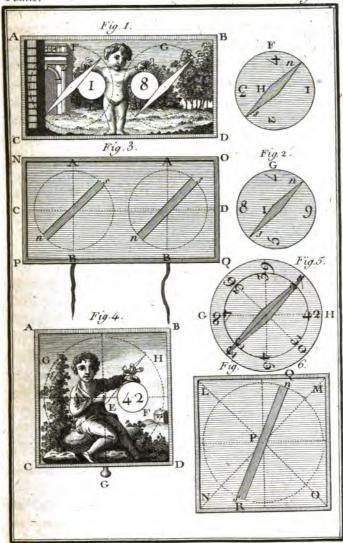

Sellier . Soulp .

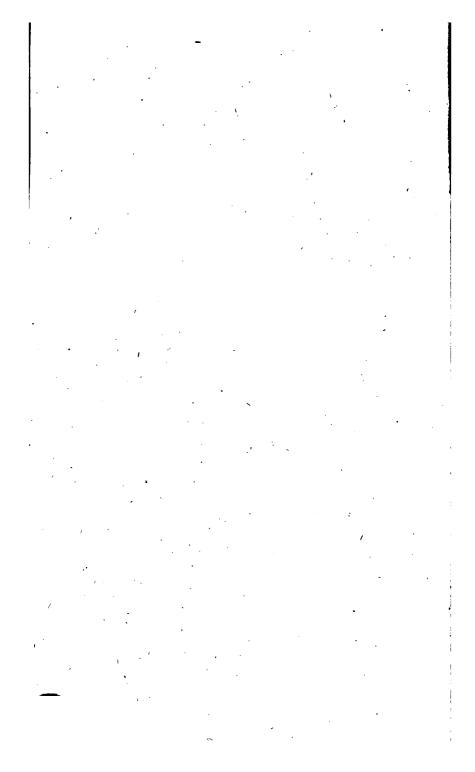

dessus intérieur d'un verre, sur lequel vous colerez un papier qui puisse laisser appercevoir au travers des deux ouvertures L et M deux des huit chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui doivent être transcrits sur ces mêmes cercles, comme il est désigné par cette Fig. deuxieme, qui indique aussi de quel côté doivent être dirigés les pôles des aiguilles qui y sont renfermées.

Construisez un petit porte-feuille de carton NOPQ, (Figure troisieme) de même grandeur que cette boëte, et assez épais pour pouvoir cacher dans l'un de ses côtés deux petites lames bien aimantées de trois pouces de longueur sur une ligne d'épaisseur; observez qu'elles doivent y être situées de manière que leur direction soit entre les lignes AB et CD, qui sont paralleles aux côtés de ce porte-feuille: disposez leurs pôles comme le désigne cette même Figure.

Transcrivez sur ces deux cercles les chiffres cidessus, de la même maniere que le représente la Figure deuxieme, et eu égard aux pôles des aiguilles aimantées qui s'y trouvent renfermées.

Ayez en outre un jeu composé de seize cartes blanches, sur lesquelles vous transcrirez les chiffres et nombres ci-après: conservez-les toutes disposées dans ce même ordre.

| Premiere | 9. | IV        | 27. |
|----------|----|-----------|-----|
|          |    | <u>v</u>  |     |
| III      | 9. | <b>VI</b> | 36. |

| ío <b>g</b> | RÉCRÉ | ATIONS     |    |
|-------------|-------|------------|----|
| VII         | 9.    | XII        | 4. |
|             |       | XIII       |    |
|             |       | xIV        |    |
|             |       | <b>x v</b> |    |
| XI:         | 5.    | xvi        | 2. |

Rappellez-vous de mémoire, l'ordre dans lequel ces chiffres ou pombres se trouvent ainsi rangés dans ce jeu.

#### EFFET.

Le porte-feuille NOPQ pouvant être placé sous la boëte ABCD dans quatre différentes situations, et la direction des lames qui y sont renfermées changeant à chacune d'elles, on pourra par ce moyen déterminer les cercles de carton à présenter, aux deux ouvertures L et M, deux des différens chiffres qui y ont été transcrits, formant ensemble l'un des quatre nombres 18, 27, 36 et 45.

Si on présente le jeu à une personne, de maniere à lui faire tirer à son choix une des huit premieres cartes, il sera très-facile (en remarquant à quel nombre est la carte qu'elle aura tirée) de connoître si c'est un 9, ou bien un des nombres 18, 27, 36 et 45. Il le sera également en lui faisant tirer une autre carte dans les huit dernieres, et on pourra connoître si elle a choisi un des chiffres 2, 3, 4, ou 5. Récréation qui se fait avec cette Boëte.

On présentera le jeu à une personne, et lorsqu'elle aura tiré à sa volonté une des huit premieres cartes, qu'on lui étalera de préférence et sans affectation, on remarquera si c'est un 9, ou un des nombres 18, 27, 36, et 45; et quoiqu'on l'ait reconnu, on lui demandera si le nombre qu'elle a choisi est composé d'un ou de deux chiffres; si elle déclare qu'il est composé de deux chiffres, on lui remettra le porte-feuille, en lui disant d'y renfermer sa carte; l'ayant repris, on le placera sans affectation sous la boëte dans la disposition convenable, pour y faire paroître celui des quatre nombres qu'elle aura choisi.

Si on a reconnu que cette personne a tiré le chiffre 9, après qu'elle aura déclaré que son nombre est composé d'un seul chiffre, on lui représentera que la boëte indiquant deux chiffres, il est nécessaire qu'elle en choisisse un second, et on lui présentera le jeu de maniere qu'elle choisisse un chiffre dans les huit dernieres cartes, et remarquant si c'est 2, 3, 4 ou 5, on fera insérer se-crétement les deux cartes tirées dans le portesfeuille, en annonçant que le produit des deux chiffres qui ont été choisis, va se trouver indiqué dans la boëte; ce qui sera très-facile, attendu qu'ayant reconnu quels sont ces deux chiffres, ( qu'on suppose ici être 9 et 3 ( on pourra dis-

poser le porte-feuille (1) sous la boëte, de maniere à faire indiquer par les deux cercles le nombre 27, qui est le produit de 9, multiplié par 3; on ouvrira la boëte et on fera voir le nombre,

## QUINZIEME RÉCRÉATION.

LES HUIT NOMBRES MAGIQUES.

#### CONSTRUCTION.

FAITES faire une boëte quarrée et à charanieres ABCD, (Figure quatrieme, Planché onzieme) dont chaque côté ait quatre pouces, donnez-lui cinq lignes de profondeur: ajustez sur un pivot E, placé à son centre, un cercle de carton GH, (Figure cinquieme) que vous divisérez en huit parties égales, et dans chacune desquelles vous transcrirez, vers sa circonférence, les huit nombres qui forment les huit termes de la progression arithmétique 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 et 48. (Voyez cette Figure.)

Placez sous ce carton une aiguille aimantée; ajustez un petit bouton G au-devant de cette boëte, afin de pouvoir fixer ce cercle comme il a été indiqué à la deuxieme Récréation ci-dessus.

<sup>(1)</sup> Il faut faire une petite marque au porte-feuille pour reconnoître la disposition qu'on lui doit donner lorsqu'on le place dessous la boëte.

Ayez un porte-feuille de carton assez épais et de même grandeur que le fond de cette boëte, (voyez L M NO, Figure sixieme, même Planche) dans l'un des côtés duquel vous insérerez une petite lame aimantée d'une ligne d'épaisseur et de trois pouces de longueur. A cet effet ayant tiré sur ce carton les deux diagonales LO et MN, qui se coupent au centre P, décrivez un cercle dont vous diviserez en quatre parties égales la portion de circonférence comprise dans ces diagonales: tirez des deux points de divisions n en s, la ligne QR, qui vous indiquera la place où doit être insérée la lame cî-dessus; couvrez ce porte-feuille de maniere à ne pas laisser soupçonner qu'elle y soit renfermée.

Couvrez d'un verre le dessus intérieur de la boëte ABCD, et y ayant collé un papier, ménagez-y une ouverture F, à un endroit convenable, et par laquelle on puisse appercevoir l'un des huit nombres transcrits sur le cercle de carton (Figure cinquieme), lorsque le porte-seuille ci-dessus est exactement posé au-dessous de cette hoëte.

Peignez sur le papier appliqué sur ce verre un petit Génie, tenant en main un médaillon, au milieu duquel se trouve placée cette ouverture F.

Ayez un jeu composé de seize cartes blanches, sur lesquelles vous transcrirez les nombres de la progression arithmétique 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. 30, 33, 36, 39, 42, 45 et 48,

#### 112 RÉCRÉATIONS

et disposez-les dans l'ordre qui suit, afin qu'ayant été mêlée comme il est enseigné dans la suite de cet Ouvrage, elles se trouvent placées dans l'ordre ci-dessus.

Ordre dans lequel ces Cartes doivent être rangées avant d'être mélées.

| •                           | <b>o</b> ,                     |                                        |                              |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|                             | Nombres.                       | Cartes.                                | Nombres.                     |
| I                           | 21.                            | IX                                     | 12.                          |
| II                          | 24.                            | <b>X</b>                               | 36.                          |
| III                         | I\$.                           |                                        | 39.                          |
| IV                          | 18.                            | XII                                    | 42.                          |
| V                           | 27.                            | XIII                                   | 3.                           |
| VI                          | 30.                            | XIV                                    | 6.                           |
| VII                         | 33.                            |                                        | • • • • • • 45•              |
| VIII                        | 9.                             | XVI                                    | 48.                          |
| Order da                    | ne lagual all                  | ec ce troini                           |                              |
| Ofaic au                    | ns lequel ell<br>avoir éte     | es se trouve<br>mélées.                | cront apres                  |
| <del>-</del>                | avoir éte  Nombres.            | mélées.                                |                              |
| Cartes.                     | avoir éte<br>Nombres.          | <i>mélées.</i> Cartes.                 | Nombres.                     |
| Cartes. II                  | avoir éte  Nombres 3 6.        | Cartes. IX                             | Nombres.                     |
| Cartes. IIII                | avoir éte  Nombres 3 6.        | Cartes. IX                             | Nombres.                     |
| Cartes. I III IV            | avoir éte  Nombres 3 6 9.      | Cartes. IXX                            | Nombres. 27. 30. 33r         |
| Cartes.  I  III  IV  V      | avoir éte  Nombres 3 6 9 12.   | ### ### ############################## | Nombres. 27. 30. 33. 36. 39. |
| Cartes. I III IV VI         | avoir éte Nombres 3 6 9 12 15. | Cartes. IX XI XIII XIV                 | Nombres. 27. 30. 30. 36. 36. |
| Cartes.  I  II  IV  VI  VII | avoir éte  Nombres 3 6 9 12.   | Cartes. IX XI XIII XIV XV              | Nombres. 27. 30. 33. 36. 39. |

EFFET.

#### EFFET.

Lorsque vous placerez le porte-feuille exactement sous la boëte, en le dirigeant sur chacune des quatre positions différentes qu'on peut lui donner, le cercle renfermé dans cette boëte indiquera à chaque changement un des nombres 27, 30, 33, 36. Si vous le dirigez de même, (en retournant le porte-feuille), ce cercle indiquera alors les nombres 39, 42, 45, ou 48, au moyen de quoi vous serez le maître (en plaçant ce portefeuille d'un ou d'autre côté, et dans la direction convenable) de faire paroître à votre gré un des huit nombres ci-dessus.

D'un autre côté, lorsque vous aurez mêlé les cartes, l'ordre des nombres qui y ont été transcrits se trouvant dans celui de leur progression, (voyez les deux Tables d'ordre ci-dessus) il vous sera très-facile de connoître que si on a tiré (par exemple) la septieme carte, on a dû choisir le nombre 21, et ainsi de tous les autres nombres.

Lorsque le cercle se sera dirigé, vous pourrez le fixer dans sa position, en tournant le petit bouton G.

## Récréation qui se fait avec cette Boëte.

Après avoir fait jetter un coup d'œil sur les différents chiffres transcrits sur ces seize cartes, que vous aurez disposées à l'avance dans le premier ordre ci-dessus, vous le mêlerez comme il a été dit, et vous présenterez le jeu à une personne, en lui laissant choisir un de ces nombres à son gré; vous remarquerez intérieurement à quel nombre cette carte se trouve dans le jeu, afin de savoir quel est celui qui doit nécessairement y être transcrit : vous ferez prendre une seconde carte à une autre personne, en faisant la même observation : connoissant par ce moyen les deux nombres choisis, vous examinerez en vous - même si chacun d'oux est un de ceux qui sont transcrits sur le cercle, ou s'il ne s'en trouve qu'un des deux, ou enfin s'il n'y en a aucun.

Si les deux nombres y sont transcrits, leur différence ni leur somme ne le sera pas; ainsi vous ferez indiquer séparément ces deux nombres.

Si de tes deux nombres il n'y en a aucun qui y soit transcrit, vous proposerez de faire indiquer leur somme ou leur produit (1) selon qu'il sera convenable : si l'un s'y trouve transcrit, et non l'autre, vous examinerez si leur somme ou leur différence ne le seroit pas, afin de faire indiquer à votre gré l'un ou l'autre : s'il arrivoit enfin que les deux nombres choisis fussent tels que cela ne se puisse, et qu'on eût choisi par exemple, les nombres 21 et 39, vous donneriez à choisir, sans affectation, un des nombres 24, 27, 30, 33 ou

<sup>(</sup>I) Si l'on avoit choisi 3 et 6, le produit ne pouvant donner 27, qui est le plus petit nombre que peut indiquer le cercle, il faudroit faire sirer une troisieme caree.

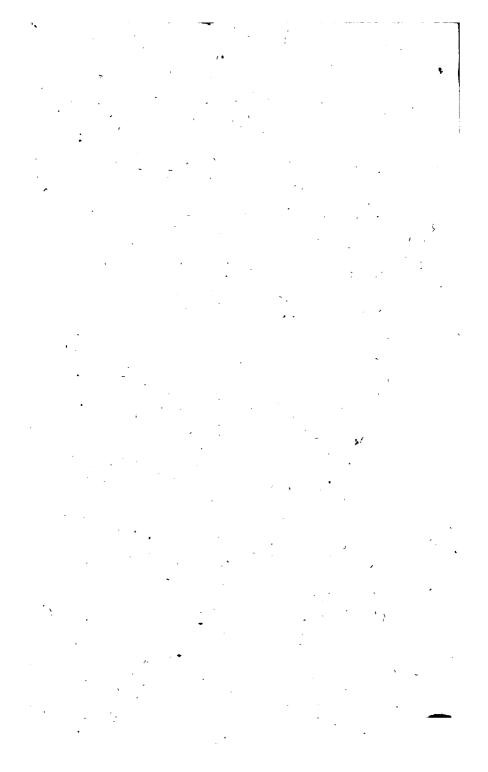



Sellier Sculp

36, et vous proposeriez de faire paroître la moitié de la somme des trois nombres.

Vous produirez en apparence cet effet, en fairsant secrétement renfermer dans le porte-feuille les cartes qui ont rapport à cette opération, et en le plaçant ensuite sous la boëte de maniere à faire indiquer le nombre que vous aurez annoncé.

Vous tournerez le petit bouton pour fixer le cercle dans la position qu'il aura pris, afin d'avoir la liberté d'ôter la boëte de dessous le portefeuille sans qu'il se dérange.

Nota. Quoique cette Récréation paroisse un peu compliquée, il faut cependant très-peu de mémoire pour l'exécuter; un peu d'attention suffit, la progression de ces nombres étant trèsfacile à retenir: elle sause d'ailleurs beaucoup de surprise.

#### SEIZIEME RÉCRÉATION.

BOÈTE AUX ÉNIGMES.

CONSTRUCTION.

FAITES faire une petite boëte de trois pouces marrés ABCD, (Figures première et deuxieme, Planche douzieme) de quatre à cinq lignes de profondeur, fermante à charnieres, au milieu et, au fond de laquelle vous ajusterez un pivot qui

doit supporter une aiguille aimantée EF, que vous masquerez par une petite figure, dont la main doit se trouver placée vers le nord de cette aiguille; couvrez le fond intérieur de cette boëte d'un verre, afin d'y renfermer cette figure, et collez sur ce verre un cercle de papier divisé en huit parties égales, dans chacune desquelles vous transcrirez les mots des huit Enigmes ci-après, dans l'ordre désigné par la Figure premiere.

Ménagez au-dessous de cette boëte un petit tiroir GH (Figure deuxieme) de même grandeur, auquel vous donnerez trois lignes de profondeur, et dans lequel on puisse insérer une des quatre tablettes de carton ci-après.

Ayez quatre tablettes de carton, Figure 3. 4. 5. et 6, que vous diviserez en huit parties égales, dans chacune desquelles vous insérerez une lame aimantée, dont les pôles soient disposés comme le désignent ces quatre Figures; couvrez les deux faces de ces tablettes avec un autre carton que vous borderez et couvrirez encore d'un papier; transcrivez sur leurs deux faces les huit Enigmes ciaprès, de maniere que suivant la construction ci-dessus, et la disposition des lames aimantées que vous y aurez insérées, chacune d'elles étant renfermées dans le tiroir, la petite figure indique avec sa main le mot de l'Enigme transcrite sur cell- de ces deux faces qui se trouvera au-dessus du tiroir.

#### EFFET.

Lorsqu'une de ces tablettes aura été renfermée dans ce tiroir, la petite figure, ou plutôt l'aiguille aimantée la dirigera de maniere à lui faire indiquer le mot de l'Enigme transcrit sur la face de cette tablette, qui ne sera pas tournée vers le fond du tiroir (1).

#### RÉCRÉATION.

Ayant présenté toutes ces tablettes à une personne, en lui proposant de lire et de deviner les mots des Enigmes qui y sont transcrites, on lui fera mettre secrétement dans la boëte celles qu'elle n'aura pu découvrir, et on lui fera voir que la petite figure indique le mot qui en donne la solution.

Nota. On a ajouté à cette Récréation les huit Enigmes qui suivent, pour la facilité de ceux qui ne seroient pas à portée d'avoir le Recueil dans lequel on en a fait choix, et en même-tems pour faire mieux comprendre la disposition de cet amusement. Il est aisé de voir qu'on peut construire cette boëte pour douze Enigmes au lieu de huit, en se servant de six tablettes et en faisant une autre division.

<sup>(</sup>I) On peut, si on le trouve plus convenable, faire huit tablettes au lieu de quatre, et n'inscrire qu'une seule Enigme sur chacune d'elles.

## PREMIERE ÉNIGME (1).

Les Rois sont mes Sujets, les Vainqueurs mes Esclaves; Je force les plus forts, et dompte les plus braves.

Contre moi les efforts se trouvent superflus,

Je cause du chagrin, les pleurs, et le martyre

A ceux que ma puissance à me servir attire,

Et je fais plus de mal, à qui m'aime le plus.

L'Amour.

## II. ÉNIGME (2).

Nous sommes plusieurs sœurs, à-pou-près de même âge, Dans deux rangs différents, mais d'un semblable usage: Nous avons en naissant un Palais pour maison, Qu'on pourroit mieux nommer une étroite prison. Il faut nous y forcer pour que quelqu'une en sorte, Quoique cent fois le jour on nous ouvre la porte.

Les Dents.

## IIL ÉNIGME (3).

Dans le monde je fais du bruit, Mon corps est porté par ma mere, Cependant je porte mon pere, Quoiqu'il soit grand, et moi petit.

Le Sabot.

<sup>(</sup>I) Elle doit être transcrite sur la premiere face de la tablette, Figure troisieme.

<sup>(2)</sup> Figure quatrieme. Premiere face.

<sup>(3)</sup> Figure cinquieme. Premiere face.

## IV. ÉNIGME (1).

Souvent on me ravit, et toujours je demeure; Sans passer dans les mains de celui qui me prend, Je suis le plus petit, et je suis le plus grand, Et l'on ne peut me voir qu'aussi-tôt je ne meure.

Le Cœur.

## V. ÉNIGME (2).

Ainsi qu'un long serpent je traîne Mon corps à replis tortueux, Je suis si peu respectueux, Que j'enchaînerois une Reine. Le jour je me tiens dans mes trous, Et la nuit je les quitte tous.

Le Lacet.

## VI. ÉNIGME (3)

Du simple Villageois j'habite la chaumiere, Et je brille toujours dans les riches palais. Des plus grands Conquérans, la débile paupiere, De mes sombres réduits cherchent l'heureuse paix. Des secrets de l'amour je suis dépositaire. Des malheureux mortels je vois finir le sort, Et l'orgueil dans mon sein insultant à la mort, Fait d'une pompe value éclater la chimere.

Le Lit.

<sup>(1)</sup> Figure sixieme. Premiere face.

<sup>(2)</sup> Sur l'autre face de la tablette. Figure troisieme.

<sup>(3)</sup> Sur l'autre face de la Figure quatriente.

## VII. ÉNIGME (1).

Je passe pour Monarque au milieu de la Cour. Tonjours autour de moi un vain peuple criaille. Mes sujets sont de plume, et mon trône est de paille, Et je suis toutefois le Prophéte du jour.

Le Coq.

## VIII. ÉNIGME (1).

Ma mer n'eut jamais d'eau, mes champs sont infertiles. Je n'ai point de maisons, et j'ai de grandes villes. Je réduis en un point mille ouvrages divers. Je ne suis presque rien, et je suis l'univers.

La Carte de Géographie.

## DIX-SEPTIEME RÉCRÉATION. CADRAN MAGNETIQUE VERTICAL.

CONSTRUCTION.

FAITES construire un cadran à deux faces, (Figures septieme et huitieme, Planche douzieme) posé verticalement sur son pied F; sur chacune de ces deux faces A et B, ménagez une rainure pour y placer deux cercles de carton de six à sept pouces de diametre, qui soient garnis de leurs bordures ou cercles de bois D et D, lesquels servent de cadre à ces cartons: divisez chacun de ces cercles en seize parties égales, après y

<sup>(1)</sup> Sur l'autre face de la Figure cinquiéme,

<sup>(2)</sup> Figure sixiéme.

avoir décrit deux cercles concentriques; et indiquez dans chaque division les trente-deux cartes d'un jeu de Piquet, dans tel ordre que vous voudrez, pourvu qu'il y en ait seize d'un côté du cadran et seize de l'autre, et que ces divisions d'un côté et d'autre se répondent exactement.

Traversez les deux centres de ces cercles d'un axe G H (Fig. neuvieme), au milieu duquel soit ajustée quarrément une lame aimantée I L, (Fig. septieme et huitieme) de quatre pouces de longueur, sur quatre lignes de largeur, et une et demie d'épaisseur; que chacune des deux extrémités G et H de cet axe soit terminée par un pivot (1): ajustez, à vis, une petite rosette de cuivre à l'endroit où ces axes sortent au-dehors de ces cercles de carton, afin de pouvoir, en faisant tourner par leur moyen la lame aimantée qui y est renfermée, la diriger et fixer aux endroits qu'on jugera convenables (2).

Ayez encore une aiguille aimantée de la longueur nécessaire, dont la chape soit percée de part en part, et qu'elle puisse tourner très-librement sur ce pivot; observez ayec soin que cette aiguille

<sup>(1)</sup> Ces pivots doivent avoir à leurs extrémités une petite tête semblable à celle d'une épingle, afin de retenir l'aiguille, et l'empêcher de tomber lorsqu'on la fait tourner,

<sup>(2)</sup> Cet axe ne doit pas tourner librement, afin que cette lame ne puisse pas se déranger d'elle-même, lorsqu'une fois elle a été fixée.

ne soit pas plus pesante d'un côté que de l'autre; cela étant fort essentiel, pour qu'elle prenne exactement la direction de la lame aimantée I L.

#### EFFET.

Après avoir fixé la lame aimantée renfermée entre ces deux cercles de carton, de manière que son extrémité qui marque le sud soit dirigée vers deux des cartes opposées qui y sont transcrites, si on fait tourner l'aiguille de l'un et de l'autre côté de ce cadran, ellé indiquera ces mêmes cartes.

#### RÉCRÉATION.

On fera tirer adroitement dans un jeu de cartes, et à deux différentes personnes, les deux cartes sur lesquelles doit se diriger l'aiguille, suivant la disposition qu'on aura donnée à la lame aimantée, et présentant ensuite le cadran à l'une d'elles, on lui demandera si la carte qu'elle a tirée est sur l'une ou l'autre de ses faces: on posera ensuite l'aiguille sur son pivot, on la fera tourner, en lui faisant remarquer qu'elle s'arrête sur la carte qu'elle a choisie. On agira de même à l'égard de la personne qui aura tiré la deuxieme carte.

Nota. Si l'on a une autre aiguille semblable, mais dont on ait (en l'aimantant en sens contraire) donné le sud au côté qui devroit indiquer le nord, on pourra alors faire tirer quatre

cartes différentes, ou recommencer, si l'on neut, cette Récréation, en ce servant de cette autre aiguille, et faisant tirer les deux autres eartes qu'elle doit indiquen. A l'égard de la maniere de faire tirer les cartes convenables, il suffit de les présenter de préférence vis-à-vis les doigts des personnes qui doivent les prendre; on peut, à cet effet les placer sous le jeu, et faire sauter la coupe pour les remettre au milieu du jeu à mesure qu'on les présente: Voyez à cet effet les Récréations sur les Cartes, qui se trouvent décrites dans la suite de cet Ouvrage.

## AUTRE RÉCRÉATION, AVEC DES NOMBRES.

Au lieu de transcrire les trente-deux cartes d'un jeu de piquet sur les deux faces de ce cadran, divisez-les en douze parties égales (1) et indiquez dans chacune d'elles les nombres naturels depuis jusqu'à 12, suivant l'ordre de la table ci-après; et tel qu'il est indiqué sur les Figures septieme et huitieme (2).

#### EFFET.

Il suit de cet ordre, qu'un des nombres i, 2;

<sup>(1)</sup> On peut mettre ce cadran des nombres sur le même cercle que celui des cartes.

<sup>(2)</sup> L'ordre des cartes étant arbitraire, on ne l'a pas indiqué sur la figure, ce qui d'ailleure n'aurois pu se faire sans confusion.

3, 4, 5, 6 quelconque d'une des faces des cadrans A et B, joint à celui qui sur l'autre face lui est directement opposé, forme un nombre semblable à celui qui sur l'un ou l'autre de ces deux cadrans se trouve lui être diamétralement opposé, et que par conséquent si l'on se sert de deux aiguilles aimantées dont l'une ait le nord du côté de sa pointe et l'autre le sud, en faisant tourner une de ces aiguilles successivement sur les deux faces de ce cadran, la somme des deux nombres qu'elle indiquera joints ensemble, en formera un semblable à celui qu'indiquera l'autre aiguille sur l'une ou l'autre face seulement.

#### · CONSTRUCTION.

Il faut avoir un petit sac contenant plusieurs divisions, tel que celui qui est décrit à la huitierne Récréation ci-dessus. On insérera dans l'une d'elles les nombres i jusqu'à 12, qu'on aura transcrits sur des petits quarrés de carton; et dans l'autre des nombres semblables à celui sur lequel on aura disposé la lame aimantée de ce cadran; on tirera du sac les nombres différens, et les ayant fait remarquer, on les remettra dans le sac; présentant ensuite à une personne la division de ce sac, dans laquelle tous les nombres sont semblables, on lui dira d'en tirer un au hazard, et de le tenir caché dans sa main, et on lui demandera si elle veut que l'aiguille lui amene son nombre en une

seule ou en deux fois, ce qu'on exécutera, en se servant de l'une ou de l'autre des deux aiguilles (1).

TABLE pour servir à la construction du Cadran ci-dessus.

|                | •                                                      |              |                               |
|----------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Nombres sur le | Ordre des<br>Nombres sur le<br>deuxieme Ca-<br>dran A. | deux Nombres | leur sont dia-<br>métralement |
| 1<br>10<br>6   | 1                                                      | 7            | 12                            |
| 3              | 5                                                      | 8<br>11      | 12                            |
| 4              | 6                                                      | 10           | 7                             |
| 8              | 8                                                      | , , , , ,    | 8                             |

La transposition des nombres de cette table sur le cadran doit se faire en transcrivant de suite l'ordre du cadran A de droite à gauche, et celui du cadran B de gauche à droite, comme on le voit désigné sur les Fig. 7<sup>e</sup>. et 8<sup>e</sup>.; cette observation est essentielle, afin que les nombres se trouvent dans la direction convenable.

<sup>(1)</sup> Si la personne desire que l'aiguille indique le nombre en une seule fois, on pourra lui donner le choix d'un des côtés du cadran-

Note. Le petit sac qui sert à cette Récréation ayant plusieurs divisions, on conçoit qu'en insérant dans une troisieme division d'autres nombres semblables entr'eux, on peut alors varier cette Récréation en faisant tirer deux nombres différens et les faisant indiquer sur chacune des deux faces du Cadran.

## DIX-HUITIEME RÉCRÉATION.

## LE PUITS ENCHANTE.

#### CONSTRUCTION.

CONSTRUISEZ en Puits A de carton (Figure premiere, Planche treizieme) de huit ou dix pouces de hauteur et de cinq à six pouces d'ouverture, porté sur un dégré ou soc quarré BC; ménagez une ouverture à un des côtés de ce soc, dans laquelle puisse entrer un tiroir T, de trois ou quatre lignes de profondeur: que l'ouverture de ce Puits aille fort en diminuant vers le fond G, qui ne doit avoir que deux pouces de diametre. (Voyez le profil de cette Figure sur cette même Planche).

Au-dessus de ce soc et à un demi-pouce au-dessous du fond intérieur G de ce Puits, placez-y un petit miroir convexe H, qu'il soit d'une sphéricité suffisante, de sorte qu'en se regardant par l'ouverture du Puits, à la distance de quinze à dix-huit

Pl.13.Pag. 126.

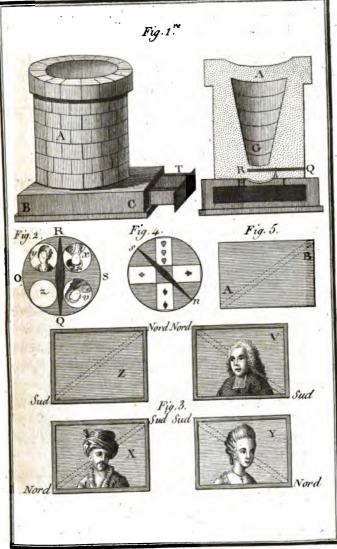

Tellier, Sculp,

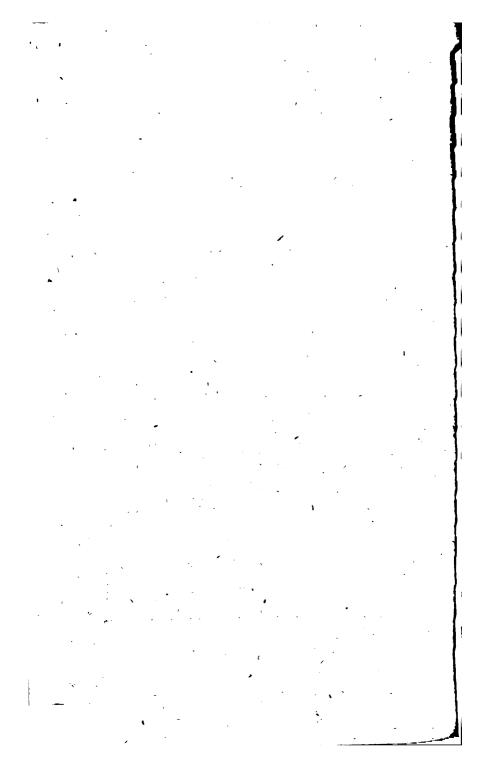

ponces, la tête et le buste ne paroissent avoir que deux pouces de grandeur.

Sur ce même soc, et à l'endroit I, ajustez un pivot sur lequel vous poserez une aiguille aimantée RQ, renfermé dans un cercle de carton trèsléger OS de cinq pouces de diametre; divisez ce cercle en parties égales, (voyez Figure deuxieme) et tracez-y quatre petits cercles, dans trois desquels doivent être peintes différentes figures de sête z, x et y, dont la coëffure soit variée et représente (par exemple) à l'une un chapeau, à l'autre un turban, et en observant que la place de la tête même doit être découpé à jour : que le quatrieme cercle z soit entiérement découpé à jour, comme le fait suffisamment voir cette Figure deuxierne; et que l'aiguille aimantée R O, contenue dans ce cercle, y soit placée eu égard à la disposition de ses pôles, comme le désigne cetto même Figure.

Ayez quatre petits tableaux de cinq pouces quarrés VXYZ, (Figure troisieme); que chacun d'eux puisse entrer séparément dans le tiroir cidessus; peignez sur trois de ces tableaux des têtes semblables à celles que vous avez peintes sur le cercle (Figure deuxieme), excepté que le tout doit être peint.

Ajustez derriere chacun de ces quatre tableaux un barreau aimanté, disposé, quant à ses pôles, comme le désignent les Figures V, X, Y et Z; couvrez le tout avec du carton, afin qu'on ne puisse point du tout les appercevoir.

Si vous desirez que cette Récréation paroisse plus extraordinaire, faites l'intérieur de ce Puits en fer-bland, et mettez au fond et vers l'endroit G, un verre blanc qui y soit bien mastiqué, afin que l'eau que vous pourrez verser alors dans le fond de ce Puits, ne puisse pénétrer par-dessous cet appareil.

#### EFFET.

Lorsqu'on aura placé un des trois tableaux V, X, Y, dans le tiroir qui se met au-dessous de ce Puits, le barreau aimanté qui s'y trouve renfermé fera tourner et fixera le cercle de carton mobile de telle sorte que la coeffure semblable à celle qui se trouvera peinte sur ce tableau, se présentera vis-à-vis l'ouverture inférieure du Puits; alors si une personne ayant la tête placée au-dessus et à la distance convenable, s'y regarde, le miroir convexe lui fera appercevoir son portrait en petit, et il paroîtra orné de la coeffure peinte sur cette partie du cercle de carton.

Si on met dans le tiroir le tableau Z, l'endroit de l'ouverture du cercle mobile qui se trouve entiérement à jour, se placera au fond du Puits, et en s'y regardant alors, on appercevra dans le miroir sa figure et sa coëffure telles qu'elles sont naturellement.

#### RÉCRÉATION.

On place à l'avance dans le tiroir le tableau Z, sur

ser lequel il ne se trouve rien de peint, afin qu'en se regardant dans le Puits, on n'y puisse appercevoir que sa figure naturelle; on proposora ensuite à plusieurs personnes de s'y regarder, en leur faisant observer qu'elles s'y voient relles qu'elles sont; on retirera ce tableau du tiroir, et on remettra les trois autres entre les mains d'une d'entr'elles, en lui disant d'en choisir un à son gré et suivant la figure dans laquelle elle desire d'être peinte, on placera ensuite ce tableau dans le riroir qu'on fermera; un instant après on lui dira de se regarder dans le Puits, et elle y appercevra sa figure coëffée de la même manière que celle de ce tableau.

Nota. Cette piece de Récréation bien exécutée, produit un effet assez agréable, mais il est essentiel que l'ouverture du Puits soit fort large et qu'il soit un peu profond, afin qu'il puisse être éclairé dans son intérieur; il faut aussi faire placer la personne qui s'y regarde, dans une position (1) et à une distance convenable; il est nécessaire aussi que ce Puits puisse se séparer de son soc, afin de pouvoir ajuster et changer le cercle de carton, et se servir d'un plus grand nombre de tableaux. Si on exécute cette piece plus en grand, ce qui seroit le mieux, on pourra

<sup>(1)</sup> La personne doit être placée du côté du tiroir, et avoir la tête penchée dans une situation horisontale.

Tome I.

I

placer sur le même cercle une plus grande quantité de figures, en disposant alors les barreaux aimantés comme il sera convenable.

On peut varier les Amusemens qui se font avec ce Puits, en y faisant paroître une carte qu'on aura donné à ti er dans un jeu; il suffira pout cela d'avoir un autre cercle, (Figure quatrieme, même Planche) sur lequél on appliquera quatre petites cartes ABCD de la grandeur nécessaire, et de poscr sous ce Puits au lieu du cercle, (voyer Figure deuxieme) un petit porte-seuille de carton (Figure cinquieme) de la grandeur d'un des tableaux ci - dessus, dans un des côtés duquel on insérera un barreau aimanté AB, et alors on exécutera cette autre Récréation en disposant différemment le porte-feuille dans le tiroir, comme il a été expliqué à la quatrieme Récréation.

## DIX-NEUVIEME RÉCRÉATION.

LA TÈTE ENCHANTÉE (1).

CONSTRUCTION.

L'AITES construire et peindre une tête de carton (Figure premiere, Planche quatorzième)

<sup>(</sup>I) Cet Amusement m'a été envoyé par M. M\*\*\*. ainsi que plusieurs autres Amusemens très-ingénieusement imaginés.

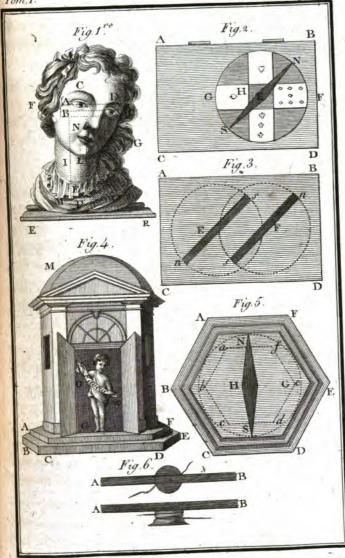

Sellier , Sculp .

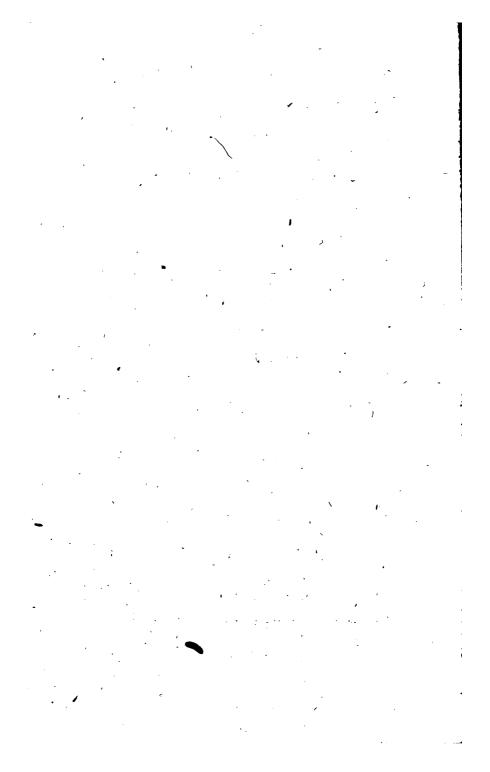

de grandeur naturelle, un peu penchée, afin que ses yeux ne se trouvent pas dans une situation horisontale: ayant évidé à jour la place de ces yeux, couvrez-les d'un verre fort mince, concave d'un côté et convexe à l'extérieur: peignez en blanc la partie concave, excepté l'iris que vous laisserez à jour, et la prunelle que vous peindrez en noir.

Sur un pivot E N, placez en équilibre, et dans une situation horisontale, une zone cylindrique de carton fort mince F G, sur laquelle soient peintes les différentes couleurs des yeux, noirs, bleus, verds et gris, de maniere qu'aucune de ces couleurs ne tranche avec une autre, mais au contraire qu'elles se trouvent jointes par des nuances imperceptibles; observez eneore que la même nuance doit commencer à une distance égale à celle que les yeux de cette figure ont entr'eux, et suivre sur la partie A celle qui doit paroître sous l'œil C, et sur la partie B celle qui doit paroître sous l'œil D (1).

Suspendez à cette zone, par le moyen de deux fils de laiton I et L, un barreau aimanté MO, de quatre à cinq pouces de long, percé dans son milieu d'un trou P assez grand pour ne pas frotter contre le pivot EN, et placé le plus près qu'il

<sup>(1)</sup> Il est aisé de voir par l'inspection de cette figure, que ce qui est peint sur la partie supérieure de cette zone paroît au travers l'œil A, et ce qui l'est sur la partie inférieure, au travers celui B.

sera possible de la base du pied ou planchetue fort mince ER, sur laquelle cette tête doit être posée.

## EFFET.

Si ayant posé cette Tête sur une table dans laquelle aura été inséré un barreau aimanté de cinq à six pouces de longueur, AB (Figure sixieme) mobile sur un axe ajusté au milieu de ce barreau, et qu'on le puisse fairé tourner par un moyen caché quelconque (1), le barreau MO qui fait mouvoir cette zone; se placera toujours dans la même situation que celui qui aura été ainsi renfermé et qu'on suppose ici qu'une deuxieme personne peut faire agir et diriger à sa volonté.

### PRÉPARATION.

Cette Tête ayant été placée en face du jour, on annoncera que ses yeux prennent la couleur de ceux des personnes qui la regardent, et que même cette couleur restera fixée dans les yeux de cette Figure jusqu'à ce qu'une autre personne se place vis-à-vis cette Tête; qu'alors la couleur changera peu-à-peu pour prendre celle des yeux de cette nouvelle personne. Supposant donc que la personne qui se présente ait les yeux d'un bleu clair, on ajoutera à ce qu'on vient de dire, voilà Monsieur

<sup>(1)</sup> On indiquera dans la suite diverses manières de faire agir secrétement ce barreau, soit par soi-même, soit par le secours d'un second.

ou Madame qui a les yeux d'un bleu clair, vous allez voir que les yeux de cette Figure vont prendre cette même couleur; ce qu'entendant la personne cachée qui est d'intelligence, elle fera tourner insensiblement le barreau caché dans la table, lequel entraînera avec lui, par son mouvement, celui qui a été placé dans le pied de cette Tête et la zone cylindrique, jusqu'à ce qu'on apperçoive, par les yeux de la Figure, le bleu clair, qui est la couleur des yeux de la personne (1).

Nota. La lame aimantée renfermée dans cette Téte se tournant d'elle-même du côté du nord, on pourroit assurément, en tenant cette Figure dans une certaine direction relativement au côté du nord, faire paroître dans les yeux de cette Figure telle couleur qu'on voudrait, mais le mouvement de la zone deviendroit alors sensible, et ne s'avréteroit pas même assez promptement pour que le cause qui produit cet amusement fût suffigamment cachée.

<sup>(1)</sup> M. de M\*\*\*. ajoure qu'on pourreit s'entendre aves cette personne d'une maniere plus cachée, mais que le sieur C\*\*\*. chez qui il a vu cet Amusement, n'y met pas plus de finesse; on verra ci-après comment on peut la faire agir sans le secours d'un second.

# VINGTIEME RÉCRÉATIO N. BOÈTE AUX CARTES.

CONSTRUCTION.

A ITES faire une boëte ouvrante à charnieres ABCD, (Figure 2<sup>c</sup>., Planche 14<sup>c</sup>.) de six pouces de longueur sur quatre de largeur, et quatre à cinq lignes de profondeur: portez le tiers de sa longueur depuis F jusqu'en E, et ajustez à cet endroit un pivot sur lequel vous placerez un cercle de carton G, d'environ trois pouces de diametre, renfermant une aiguille aimantée NS; dessinez sur ce cercle quatre différentes cartes de manière qu'elles soient disposées comme le désigne cette Figure deuxieme; couvrez cette boëte d'un verre, sur lequel, en collant un papier, vous réserverez une ouverture H, par où on puisse appercevoir l'une ou l'autre des cartes peintes sur ce cercle.

Ayez encore un petit porte-feuille ABCD, (Figure troisieme) dont le dos soit fort plat et qui soit de la même grandeur que cette boëte, et après avoir divisé sa longueur en trois parties égales, insérez dans l'un de ses côtés deux lames aimantées de trois pouces de long, qui passent par ces points de divisions E et F, et dont le nord de l'un soit dirigé vers l'angle B, et celui de l'autre vers celui C.

#### EFFET.

Ce porte-feuille pouvant être mis sous la boëte dans quatre différentes situations, soit en changeant la disposition d'une de ces faces sous la boëte, soit en le retournant; chacune d'elles, changeant de même la direction du barreau qui se trouve sous le cercle G, fera appercevoir par l'ouverture H (Figure deuxieme) une des cartes peintes sur ce cercle de carton G, d'où il suit qu'on pourra par ce moyen les faire paroître à volonté.

#### RÉCRÉATION.

Faites tirer deux cartes dans un jeu à deux différentes personnes, et qu'elles soient du nombre de celles portées sur le cercle de carton; ayant remis ensuite à la premiere personne le portefeuille, dites-lui d'y renfermer sa carte et de vous le remettre; posez-le ensuite sous la boëte dans la situation nécessaire pour que la carte semblable peinte sur ce cercle paroisse dans la boëte au travers de l'ouverture H: un instant après ouvrez cette boëte, et faites voir la carte qui a été tirée; agissez de même pour faire paroître la deuxieme carte qui a été tirée.

Nota. Comme il peut arriver qu'on ne tire pas les cartes telles qu'on les présente, il ne faut pas annoncer qu'on va les faire paroitre dans la boëte avant que les personnes les aient prises, afin de pouvoir alors se tirer d'embarras, en faisant, pour cette fois ( au lieu de cette Récréation) quelques-uns des tours de cartes indiqués dans la suite de cet Ouvrage.

# VINGT-UNIEME RECREATION.

## LE PALAIS DE L'AMOUR

CONSTRUCTION.

OUR une base de bois ABGDEF (Figures quatrieme et cinquieme, Planche quatorzieme) faite en forme de dégré, et de figure hexagone, fort mince en son milieu G ; élevez un petit édifice ou palais, de telle figure que vous voudrez à l'extérieur; que son comble M puisse s'ôter, et qu'il soutienne un autre édifice intérieur a b c de f. f Figure cinquiente) de même forme ou circulaire, ouvert vers &d; que le tout soit exécuté de manière qu'en regardant dans l'intérieur de ce palais par la porte O, on ne puisse pas appercevoir l'espece de corridor qui regne entre l'édifice extérieur A B C DEF et l'intérieur abcdef; observes encore qu'il est nécessaire que ce qui forme le plancher de cet édifice intérieur soit à un demi-pouce du fond G, c'est-à-dire à la base de l'édifice extérieur, afin qu'un cercle de carton renfermant une aiguille ou same aimantée NS, dont le pivot doit être placé an centre H, puisse tourner librement.

Placez sur les bords de ce cercle, à distances

The state of the s 

• 



Sellier, Sculp.

égales du centre H, six petites figures de carton fort légeres, peintes, découpées et parfaitement ressemblantes entr'elles; qu'elles représentent un Amour qui tient en ses mains une petite bande-tole. (Voyez Figure quarrieme). Transcrivez sur ces banderoles différens mots qui puissent servir de réponses à plusieurs questions, tels, par exemple, que faveur, rigueur, fidélité, constance, &c.

Table magnétique et méchanique sur laquelle se pose ce petit édifice.

Placez dans une table A B C D, (Figures premiere et deuxieme, Planche quinzieme) dont le dessous soit double et peu épais dans sa partie supérieure, un barreau aimanté NS de même grandeur que la lame de la Piece ci-dessus, qu'il soit traversé d'un axe sur lequel il puisse tourner facilement et sans bruit; fixez sur cet axe une poulie E de deux pouces de diametre, sur laquelle doit être mis un cordeau sans fin F, qui doit s'envelopper de même sur une autre poulie G d'égal diametre, que vous placerez au-dessus d'un des pieds I de cette table; que ce pied, ainsi que les autres, soit tourné, et qu'une moulure mobile H puisse entraîner par son mouvement circulaire cette poulie F, ce que vous pourrez exécuter en faisant ce pied de deux pieces différentes, dont l'une A (Figure troisieme) soit surmontée d'une tige de fer solidement fixée à vis par son extrémité B, à une bande de fer L ajustée au coin intérieur D de cette table (voyez Figure deuxieme): que l'autre piece soit composée de la moulure mobile G (Figure quatrieme) et de la poulie D qui doit y entrer quarrément: que la partie F de cette même piece entre et roule aisément dans la planche inférieure de cette table; qu'ensin moute la Piece (Figure quatrieme) soit mobile sur la tige de fer B, (Figure troisieme) de maniere qu'en faisant tourner cette moulure, la poulie G et celle E sur laquelle est le barreau NS, tourne également.

#### EFFET.

Lorsqu'on fera faire un tour entier à cette moulure G, les deux poulies qu'elle fait agir étant de même diametre, le barreau aimanté qui est fixé sur l'une d'elles fera également un seul tour; d'où il suit, qu'au moyen d'une petite pointe placée sur cette moulure, on pourra connoître la position qu'on donnera à ce barreau, et conséquemment à la lame aimantée qui est cachée dans le petit édifice ci-dessus qui prendra toujours la même direction.

### RÉCRÉATION.

On transcrira sur une quantité de cartes blanches un certain nombre de questions différentes, auxquelles les mots qu'on aura transcrits sur les banderoles puissent servir de réponses, et on les arrangera à l'avance de maniere qu'on puisse, après les avoir mêlées, connoître à quelles réponses doivent se rapporter celles que pourront choisir ceux auxquels on les présentera, et faisant agir le plus secrétement qu'il sera possible le barreau aimanté renfermé dans la table, on le dirigera de maniere que les petites figures qui tiennent les réponses à chacune des cartes choisies, se trouvent au-devant de la porte, à chaque fois qu'on voudra faire paroître les unes ou les autres.

Nota. Il ne faut ouvrir la petite porte qu'un instant après que l'on a fait fixer le barreau, afin que la figure ne paroisse plus avoir de mouvement; on évitera par-là qu'on ne puisse soupconner qu'elle tourne à l'entour de l'édifice intérieur, et on pourra faire croire que c'est toujours la même figure qui présente ces diverses réponses, en quoi consiste tout le merveilleux de cet Amuscement.

Pour s'assurer que la petite figure est fixée audevant de la porte, on peut faire une petite ouverture au côté opposé à cette porte, par où on appercevra la figure qui est diamétralement opposée à celle qui doit paroître, ce qui facilitera beaucoup à déterminer sa position, et à connoître celle qu'on aura placée.

# VINGT-DEUXIEME RÉCRÉATION. PENDULE SONNANTE.

CONSTRUCTION.

PAITES faire une petite boëte sonde de sorblanc, dont le couvercle et les sôtés soient percés à jour de plusieurs trous; (Figures cinquième et sixieme, Planche quinzième) ajustez au fond de cette boëte une petite lame aimantée NS, garnie d'une chappe E, et tournant librement sur son pivot; placez dans cette boëte un petit timbre de montre C, sur lequel puisse frapper l'une des extrémités de cette lame; posez cette boëte sur la table magnétique ci-devant décrite, de maniere qu'une des extrémités du barreau qui y est renfermé puisse passer au-dessous de cette boëte vers l'endroit D.

### EFFET.

Si vous faites passer le barreau aimanté, renfermé dans la table depuis F jusqu'à G, il entrainera la lame qui est cachée dans cette boëte et elle frappera sur le timbre, ce que vous pourrez répéter autant de fois que vous voudrez, en faisant rétrograder ce barreau de G en F, et le ramenant de nouveau de F en G.

Récréation qui se fait avec cette Pendule. Ayant transcrit sur vingt-quatre cartes blanches

#### SUR L'AIMANT.

141

les nombres 1 jusqu'à 24, disposez-les d'avance dans l'ordre qui suit:

## Ordre des Cartes.

| Premiere   | Ca | rte | • | •   | • | • | • | N | oml      | ore 11. |
|------------|----|-----|---|-----|---|---|---|---|----------|---------|
| II         |    |     |   |     |   |   |   |   |          |         |
| III        | •  |     | • | •   | • | • | • | • | •        | . 9.    |
| IV         |    |     |   |     |   |   |   |   |          | •       |
| <b>v.</b>  | •  |     |   |     | • |   | • | • | •        | . 13.   |
| VI         |    | •   |   |     | • | • |   |   | •        | . 14.   |
| VII        | •  | •   |   |     |   |   | _ | • | •        | . 14.   |
| VIII.      | •  | •   | • | •   |   | • |   |   | •        | 7.      |
| IX         |    |     | • | •   | ٠ |   |   |   | •        | . 8.    |
| x          | •  |     | • |     |   |   | • | • | •        | . 15.   |
| XI         | •  |     | • |     |   |   | • |   |          | . 17.   |
| xii        |    |     |   | •   | • | • |   |   |          | . 18.   |
| XIII.      |    |     | • | •   | • | • |   |   |          | . 5.    |
| XIV.       | _  | _   | _ | _   | _ |   | _ | _ |          | . A     |
| XV<br>XVI. | •  | •   |   | •   | • | • | • | • | •        | . 10.   |
| X V I.     | •  | •   |   | •   | • |   | • | í | , `<br>• | . 20.   |
| XVII.      | •  |     |   |     |   | • | • |   |          | . 21.   |
| XVIII      | [. |     | • | • ' |   | • | • | • | •        | • 3•    |
| XIX.       |    | •   |   | •   | • | • | • | • | •        | • 4     |
| XX.        |    | •   |   |     |   | • | • | • | •        |         |
| * Y 1.     | _  | _   | _ |     |   | • | • | • | •        | . 23.   |
| XXII.      | •  | •   | • | •   | • |   | • | • | •        | . 24-   |
| XXIII.     |    |     |   |     |   | • | • |   | •        | . I.    |
| XXIV.      |    |     |   |     |   | • | • | • | •        | · 2.    |

Les cartes ainsi disposées, faites voir que les nombres sont pêle-mêle, et mêlez-les comme il

sera enseigné dans la suite de cet Ouvrage, asin qu'après ce mélange elles se trouvent dans l'ordre naturel des nombres 1 à 24: étalez ensuite le jeu sur la table, sans que les nombres soient à découvert, et dites à une personne d'en prendre un au hasard; remarquez à quel nombre la carte choisie se trouve être dans le jeu (1) annoncez que cette Pendule va sonner autant de coups qu'il y a d'unités dans le nombre porté sur cette çarte, ce que vous exécuterez en faisant agir le barreau, comme il a été ci-dessus expliqué.

#### AUTRE RÉCRÉATION.

Faites tirer deux cartes, au lieu d'une, et annoncez que la Pendule va indiquer la somme de leurs deux nombres ou la différence qui se trouve entre eux.

Nota. Si en faisant tirer deux cartes, vous vous appercevez que l'un des nombres choisis soit divisible par l'autre, vous pourrez faire indiquer par la Pendule combien de fois le plus petit est contenu dans le plus grand.

Quelques - unes des Récréations qui suivent, peuvent s'exécuter avec cette Pendule, on ne les détaille pas ici, rien n'étant plus facile que d'en faire l'application.

<sup>(</sup>I) Ce nombre sera celui qui est transcrit sur la carse tirée.

## VINGT - TROISIEME RÉCRÉATION.

#### LES PETITS CLOUS.

On fait ici mention de cette Récréation pour satisfaire plusieurs personnes qui ont désiré savoir comment se peut faire un Amusement que l'on a présenté en public comme une chose fort extraordinaire, en ce qu'il semble qu'on puisse, avec son couteau ou sa clef, enlever ou ne pas enlever à sa volonté, des petits Clous de fer mis sur un papier ou dans une petite boëte.

Cet Amusement se fait au moyen d'un barreau aimanté caché dans une table, que celui qui fait cette Récréation peut faire mouvoir à son gré.

Lorsque l'une des deux extrémités du barreau ne se trouve pas placée au-dessous de l'endroit où sont ces petits Clous, le fer qu'on leur présente ne les enléve point, n'y ayant alors aucune cause qui puisse lui faire produire cet effet; si au contraire une des extrémités du barreau se trouve directement au-dessous de l'endroit où ils sont placés, le fer qu'on leur présente les enleve; ce qui vient de ce que le fer étant par lui-même une espece d'aimant (comme on le verra dans la Récréation suivante), il devient à leur égard un aimant foible qui arrache à un plus fort le fer qui s'y trouve attaché.

# VINGT-QUATRIEME RÉCRÉATION.

Aimanter une Pincette sur le champ, en la frappant sur le plancher.

#### PRÉPARATION.

L faut avoir un gobelet rempli d'eau, sur laquelle on posera très-légerement une aiguille aimantée qui y surnagera (1), on prendra ensuite une Pincette ou une tringle de fer, on la laissera tomber perpendiculairement sur le plancher, et on présentera successivement ses deux extrémités au bord du gobelet; cette Pincette ayant été aimantée par cette secousse, attirera le sud de l'aiguille, par le côté qui a été frappé, et le nord par le côté opposé.

Si on laisse tomber cette même Pincette de l'autre côté, le même effet aura lieu, excepté que le côté frappé qui attiroit le sud de cette aiguille en actirera le nord, et réciproquement l'autre côté attirera le sud; ce qui fait voir que les pôles de cette espece d'aimant ont été changés par la seconde secousse.

Si on laisse tomber cette Pincette à plat sur le plancher, elle perdra toute sa vertu.

Cette expérience prouve que la seule secousse

donnée

<sup>(1)</sup> On peut la faire passer au travers un très-petit morceau de liége, afin qu'elle s'y soutienne plus aisément.

change à cette tringle de fer suffit pour changer la direction de ses parties intérieures; et que ce changement donne au fer la qualité de l'aimant, en couchant et renversant d'un même sens les porces ou parties dont il est composé : ce renversement laissant un libre accès à la matiere magnétique, elle entre par une des extrémités de cette tringle et sort par l'autre. Il en est de même lors qu'une pierre d'aimant ou un barreau aimanté communique sa vertu à une aiguille en couchant d'un même côté tous les pores dont elle est communique posée; c'est aussi par cette raison que les outils dont les ouvriers se servent pour couper le fer à froid, s'aimantent et enlevent la limaille de fer.

# VINGT-CINQUIEME RÉCRÉATION,

Une petite figure étant renfermée dans une bouteille remplie d'eau, la faire monter ou descendre à sa volonté.

## PRÉPARATION.

PAITES avec du liége très-sin une perite figure de trois pouces au plus de hauteur, très-légère, peinte à l'huile et vernie; et l'ayant laissée bien sécher, introduisez-y une petite lame bien aimantée, qui la traverse depuis les pieds jusqu'à la rête, et dont la pesanteur soit telle, que cette figure étant mise dans l'eau, y reste dans une situation verticale, Tome I.

et ait sa tête au-dessus de l'eau, ce qui vous sens facilemen y enfonçant plus ou moins cette larme, et en la chargeant de côté ou d'autre avec de petits grains de plomb, jusqu'à ce que vons y soyez parvenu.

Prenez un bocal de verre de six à sept ponces environ de hauteur, dont le fond soit plat et ait quatre, ponces et demi de diametre, dans lequel vous verserez de l'eau jusqu'à la hauteur d'environ trois pouces, et y ayant mis cette figure, posez-le sur la table magnétique ci-après décrite (1), de maniere qu'il se trouve au dessus d'un endroit quelconque, sous lequel passent les deux extrémités du barreau aimanté qui y est renfermé.

#### EFFET.

Lorsque le nord du cercle renfermé dans la table magnétique se trouvera situé au-dessous du bocal, la petite lame aimantée renfermée dans cette figure (dont on suppose ici que le sud est tourné vers les pieds) sera attirée, et elle s'enfoncera et se plongera entiérement dans l'eau; si on retire le barreau, cette figure s'élevera au-dessus de l'eau en reprenant sa premiere situation.

Si au contraire le sud du barreau se trouve placé sous le bocal, il repoussera le sud de la petite lame aimantée, et en attirera conséquemment le nord, ce qui fera renverser cette figure sans dessus des-

<sup>(1)</sup> Voyez page 149 et suivantes.

sous, de maniere que sa tête se trouvera vers le fond du bocal et ses pieds vers le haut.

#### RECRÉATION.

Ayant mis ce vase sur la table à l'endroit où se trouve le nord du barreau qui y est renfermé, on prendra cette petite figure, et on la fera voir, en prévenant qu'elle obéira au commandement qui lui sera fait; on la mettra dans l'eau, où elle se plongera entiérement, et on demandera si on desire qu'elle éleve sa tête hors de l'eau, ou qu'elle s'y renverse sans dessus dessous, ce qu'on lui fera exécuter en faisant agir et arrêter secrétement le barreau dans la direction convenable.

Nota. Onn'a pas cru qu'il fût nécessaire d'indiquer ici tous les différens Amusemens qu'on peut faire avec cette figure, attendu qu'il est aisé de les imaginer ici: on suppose seulement qu'en élevant sa tête-au-dessus de l'eau elle répond oui aux différentes interrogations qu'on peut lui faire sur la couleur de l'habillement d'une personne, sur l'heure qu'il est à une montre, &c. on se contentera donc de donner pour exemple celui qui suit.

Faire nommer par cette petite figure, quelle est la carte qu'une personne a tirée d'un jeu.

Ayant supposé que cette figure, en s'élevant audessus de l'eau, répond oui à la question qu'on lui fait, et qu'au contraire elle répond non quand elle reste au fond de l'eau, on presentera à une

Dame un jeu dont la carte large sera (par exemple) la dixième (1) et on lui proposera de choisir une carte à son gré; on coupera ensuite soi-même le jeu à cette carte large, et on lui fera mettre la carte qu'elle aura tirée à l'endroit de la coupe. au moyen de quoi elle se trouvera la dixieme si elle a été choisie dans la partie qui est au-dessus de la carte large, ou la onzième si on l'a prise dans celle qui est au-dessous. On mélera ensuite le jeu jusqu'à la carte large, et l'ayant posé sur la table on interrogera la petite figure, en lui disant, savez-vous qui a choisi la carte? et on lui fera paroître la tête hors de l'eau pour répondre oui; on lui demandera, est-ce un cavalier qui a tiré la carte? et on la laissera au fond de l'eau pour lui faire signifier non; on lui dira, est-ce une dame? et on lui fera sortir la tête hors de l'eau ; jenfin on lui demandera si elle sait à quel nombre la carte se trouve dans le jeu, et lui ayant fait répondre oui, on lui nommera les nombres depuis un jusqu'à celui auquel est placée la carte; alors on lui fera élever la tête hors de l'eau, et on fera voir que la carte qu'elle aura indiquée, est celle qui a été choisie dans le jeu.

<sup>(1)</sup> On peut, avant de faire tirer la carte, mêler le jeu, pourvu que la carte large reste toujours la dixiéme.



Sellier Sculp .

TABLE MAGNETIQUE portative, servant aux Récréations qui se font avec la Sifene, sans qu'il soit besoin d'aucun agent caché pour la faire agir.

### CONSTRUCTION.

FAITES construire une Table AB, (Figure premiere, Planche seizieme) dont le dessus soit double, de même que celle décrite ci-devant, page 137, excepté qu'il faut laisser deux pouces d'intervalle entre le dessus et le fond, afin de pouvoir ajuster dans une ouverture circulaire I, ménagée dans ce dessus, un bassin de cuivre (1) de douze à quinze pouces de diametre et de quinze lignes de profondeur. Soutenez cette Table au moyen de quatre pieds tournés, suivant la forme qu'indique cette Figure premiere (2); que l'un de ces pieds C soit percé en son milieu depuis D jusqu'en E: ornez ces pieds de plusieurs moulures L et E; que

<sup>(1)</sup> Il ne faut point faire ce bassin en fer-blanc, cela empêcheroit l'effet du cercle aimanté, qui doit être placé au-dessous.

<sup>(2)</sup> Ces pieds doivent traverser la partie inférieure G de cette Table, et entrer à vis dans celle supérieure H, qu'on doit laisser beaucoup plus épaisse à cet endroit : cela procure plusieurs avantages ; celui de pouvoir serrer exactement le dessus avec le dessous, de la démonter, et de pouvoir la transporter sans aucun embarras.

celle E (Figures premiere et troisieme) soit formée d'une piece séparée qui puisse couler facilement dans la partie cylindrique F du même pied C; (voyez Figure deuxième) cette partie F doit être ouverte sur toute sa longueur, c'est-àdire, d'environ deux pouces, afin qu'un fil de fer qui la traverse, ainsi que la moulure E, puisse servir à la retenir, et à abaisser en même-tems un cordeau qui doit aller de ce fil de fer à la partie intérieure de la Table. (Voyez Fig. quatrieme).

Disposez dans l'intérieur de la Table ABCD (Figure quatrieme) un cercle d'acier E dont le diametre ait quatre pouces de moins que le bassin; qu'il soit trempé, bien aimanté (1) et soutenu sur une lame de cuivre FG, que vous fixerez quarrément sur un axe placé au centre inférieur de cette Table; cet axe doit rouler sur une plaque de cuivre H I assez épaisse et vissée sur la Table; il doit être encore arrêté en-dessous au moyen d'une goupille, afin que cette piece ne sorte pas de dessus cette plaque.

Ajustez quarrement sur ce même axe (2), entre la plaque de cuivre H I et la lame de cuivre F G, une double poulie L, sur l'une desquelles vous fixerez le cordeau M, qui passant sur une poulie N,

<sup>(</sup>I) Voyez la maniere d'aimanter ce cercle ci-devant, page 15.

<sup>(2)</sup> Cette poulie peut être tournée avec l'axe en faisant alors le tout d'une seule piece.

doit couler le long du pied C de la Table, an bas duquel se trouve la moulure mobile sur laquelle il est fixé.

Attachez sur l'autre poulie un cordeau G, qui d'autre bout soit arrêté sur le ressort PQ; il faut que ce ressort ait assez de force pour faire remonter la moulure E, lorsqu'elle a été abaissée; que le tout soit disposé de manière que les frottemens soiem fort doux et me fassent pas de brûit.

Ayez une petite Sirone de liege, dans laquelle vous insérerez une petit almant en forme de for à cheval, ou servez vous de toute autre figure qui vous semblera plus commode.

i e inadi – 11 godine projektiva supriepre 21 f. m. j. m. j. i godine **H. K. T.** domini 12 d

The same is a common common

Lors qu'étant assis nis-aireis de cette Fahle, vous appuierez le pied sur la mobilime E, fig. 150 vous ferez tourner sur son axe le cercle renfermé dans la Table, et comme il se trouve placé au-dessous du bassin, l'aimant caché dans la petite Siréne sui-vra ce même mouvement, attendu qu'il sera toujours disposé à se placer entré les deux polés qui forment les extrémités de ce cercle: par ce moyen vous serez entiérement le maître de la condaître et de la faire arrêter vers tous les endroits de là circonférence du bassin que vous jugerez converable, sans qu'on puisse conponner que vous les faites agir; et vous poustez alors exécuter seul suscette Table les Récréations qui suivent.

# VINGT - SIXIEME RECREATION.

Faire indiquer par la Sirene les nombres que diverses personnes ont choisis au hasard.

## PRÉPARATION.

A Y E Z un cercle de carton, dont le diametre intérieur soit de même grandeur que celui du bassin de la Table ci-dessus cet l'ayant divisé en vingt-quatre parties égales, transcrivez-y les nombres 1 à 24; posez-le sur cette Table, de maniere qu'il serve de cadran à ce bassin.

Transcrivez sur vingt-sept cartes blanches les chiffres i jusqu'à 9, de maniere qu'il y en ait trois semblables sur trois différentes cartes, et disposez à l'avance le jeu dans l'ordre qui suit.

## Ordre des Cartes avant de les méler.

| 1 re Carte. 6    | 10°, Carte. 2. 19°. Carte. 8                           |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| 2 I              | III. 1 10 ( 0 - 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 39               | 12. m . o JqI . 21 7                                   |
|                  | 13                                                     |
|                  | 14.81.01.01.01.9 23. 9 m. p. 6                         |
| 66               | 15. x 2 200 3 2400 0 1210 4                            |
| 7· · · · · · · · | 16 7 25 3                                              |
| 88               | 17                                                     |
| 94               | 18 : n' n = 9 27 5                                     |

Le jeu ayant été ainsi tlisposé, si vous mêlez une seule fois les cartes comme il est enseigné dans la suité de cet Ouvrage, elles se trouveront après ce mêlange dans l'ordre ci-après.

## Ordre des Cartes après avoir été mélées.

| 1 re Carte. 8  | 10e. Carte. 2 | 19e. Carte. 3 |
|----------------|---------------|---------------|
| 34             | 116           | 207           |
| <b>3</b> ····9 | 12            | 215           |
| 48             | 132           | 223           |
| 5 4            | 146           | 2.37          |
| 6,9            | 15 1          | 245           |
| 78             | 162           | 253           |
| 8 4            | 176           | 267           |
|                | 18 1          |               |

D'où il suit que si on donne à choisir trois cartes de suite dans les neuf premieres cartes, la somme de leurs chiffres sera toujours 21; cette somme sera 9 si on choisit ces trois cartes dans les neuf cartes qui suivent, ou 15 si on les choisit dans les neuf dernières cartes.

## RECRÉATION.

Ayant préparé à l'avance le jeu comme il a été dit ci-dessus, on le mêlera, et présentant à une personne les neuf premieres cartes, on lui dira d'en prendre trois à son choix (1); on agira de même

<sup>(1)</sup> Il faur qu'elle prenne ces trois cartes de suite; si cependant elle vouloit les choisir autrement, il faudroit l'en empêcher, à moins qu'on ne se rappellat suffisamment l'ordre des chiffres, pour connoître ceux qu'elle auroit choisis.

avec une deuxieme personne, en lui présentant les neuf cartes qui suivent, et enfin on présentera les neuf dernieres à une troisieme personne.

On annoncera ensuite que la Sirene va indiquer la somme des chiffres portée sur les trois cartes que chaque personne a choisies; ce qu'on exécutera en faisant agir la Sirene de maniere qu'elle s'arrête vis-à-vis ces différens nombres.

Nota. Après avoir fait indiquer par la Sirene le nombre 21 pour la somme des chiffres portée sur les trois premières cartes, on pourra proposer aux deux autres personnes de faire nommer par li Sirene la somme des nombres portés sur les six cartes qu'elles ont choisies, et on lui fera alors indiquer le nombre 24, au lieu des nombres g'êt 25 qu'on lui auroit fait indiquer séparément.

# VINGT - SEPTIEME RÉCRÉATION.

Faire indiquer par la Sirene, quel est le nombre qu'une personne a librement et secrétement choisi.

# PREPARATION.

SERVEZ-vous du petit sacridécrit dans la magtieme Récréation de cet Ouvrage, et ayant tiré les nombres contenus dans la première poche, faites voir qu'ils sont tous différent; les ayant remis en suite en leur place, faites-en tirer un dans la seconde poche, et connoissant ce nombre, vous le feres indiquer par la Sirene. Vous pourrez recommencer cette Récréation en faisant tirer un autre nombre dans la troisieme poche; on peut aussi faire indiquer en une seule fois le montant des deux nombres qu'on aura fait tirer du sac, ainsi que le produit de ces deux nombres multipliés l'un par l'autre.

# VINGT-HUITIEME RÉCRÉATION.

Faire indiquer par la Sirene un mot quelconque, qu'une personne a écret secrétement.

#### PRÉPARATION.

TRANSCRIVEZ autour d'un cercle de carton, ou au revers de celui cî-dessus, les vingrquatre lettres de l'alphabet; ayez un petit portefeuille de carton, et le couvréz par dessus d'un parchemin noir; disposez sur un de ses côtés intérieurs une petite porte ouvrante à charnières, qui soit prise sur le carton même qui forme ce portefeuille: observez qu'il ne doit y avoir sur cette ouverture que le seul parchemin qui couvre ce portefeuille sur lequel cette perite porte doit appuyer lorsqu'elle est fermée.

Prenez de la sanguine ou crayon rouge bien tendre, réduisez-la en poudre, et frottez-en le côté intérieur du parchemin qui sert de couverture à ce porte-feuille, et au-dessous duquel se trouve la porte ci-dessus; essuyez bien ce parchemin, en sorte qu'en posant dessus un autre parchemin blanc, il ne le tache pas; ayez un crayon de sanguine un peu dur, c'est-à-dire qu'il faille appuyer unipeu fort pour le faire marquer.

#### EFFET.

Lorsqu'on aura inséré, entre la porte et la converture de ce porte-feuille, un petit quarré de papier blanc, si on pose au-dessus de sa couverture et de ce même côté un papier, et qu'avec ce crayon on écrive quelques mots, cette écriture se répétera sur le papier placé sous cette couverture.

#### RÉCRÉATION.

On présente à une personne ce crayon et un petit quarré de papier qu'on pose sur le porte-feuille, et on lui dit d'écrire un mot à sa volonté et de le garder secrétement par-devers elle; on reprend ce porte-feuille, et sous prétexte d'aller dans un cabinet voisin chercher la petite Sirene pour la mettre sur le bassin, on va ouvrir le porte-feuille et on reconnoît le mot qu'elle a écrit, qu'on fait indiquer ensuite lettre à lettre par cette Sirene.

Nota. On doit présenter ce porte-feuille sous prétexte de ne pas déranger la personne de sa place, en lui facilitant le moyen d'écrire en le posant sur ses genoux.

# VINGT-NEUVIEME RÉCRÉATION.

Faire répondre la Sirene à une question écrite secrétement.

CETTE Récréation se fait de même que la précédente, c'est-à-dire, en se servant du porte-feuille ci-dessus. On propose à une personne d'écrire secrétement et à sa volonté sur un papier, et de garder ensuite par-devers elle, une question quelconque; et l'ayant reconnue, on y fait indiquer la réponse en conduisant successivement la Sirene sur chacune des lettres nécessaires pour la former.

## TRENTIEME RÉCRÉATION.

Plusieurs lettres de l'alphabet transcrites sur des Cartes ayant été mélées, en laisser choisir plusieurs à volonté, et faire désigner par la Sirene quel est le mot qui peut en être formé.

#### PRÉPARATION.

TRANSCRIVEZ les trente-cinq lettres qui suivent sur autant de cartes blanches, et conservez-les dans l'ordre indiqué ci-dessous.

#### Ordre des Cartes.

| 173 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · n | _      |
|-----|---------------------------------------|-----|--------|
| I I | 10 A                                  | 19K | 28T    |
| 2P  | 11F                                   | 20E | 29E    |
| 3E  | 12E                                   | 21C | 300    |
| 4R  | ñ3U                                   | 22T | 31B    |
| 5,0 | 14L                                   | 23O | 32N    |
| 6N  | 150                                   | 24N | 33R    |
| 7C  | 16P                                   | 25A | 34I    |
| 8I  | 17S                                   | 26R | 35A    |
| 9T  | 18A                                   | 27I | Large. |
|     |                                       |     |        |

Ces trente - cinq cartes étant arrangées dans l'ordre ci-dessus, en quelqu'endroit du jeu qu'on en prenne cinq de suite, on pourra former un mot François avec les cinq lettres qui s'y trouveront inscrites, comme on le voit par la Table qui suit.

#### T A B L E.

T. P. E. R. O. Porte, Prote, terme d'Imprimerie.
P. E. R. O. N. Prone, Péron, terme d'Architect.
E. R. O. N. C. Ronce, Corne, Créon, nom d'hom.
R. O. N. C. I. Ciron, insecte.
O. N. C. I. T. Conti, nom d'homme.
N. C. I. T. A. Catin, nom de fille.

C. I. T. A. F. Actif, adjectif.

I. T. A. F. E. Faîte, terme de charpente.

T. A. F. E. U. Faute, méprise.

A. F. E. U. L. Fléau, instrum. ou malheur génér.

F. E. U. L. O. Foule, quantité de personnes.

E. U. L. O. P. Poule. Loupe, sorte de Lunette.

U. L. O. P. S. Pouls, terme de Médecine.

L.O. P. S. A. Salop. adjectif masculin. O. P. S. A. R. Paros, ifle. Sapor, nom d'homme.

Après, adv. Aspre, sorte de monn.

S. A. R. E. C. Cesar, nom d'homme.

A. R. E. C. T. Carte, t. de jeu et de Géographie.

R. E. C. T. O. Crote, Corte, Capitale de la Corse.

E. C. T. O. N. Conte, histoire fabuleuse.

C. T. O. N. A. Caton, nom d'homme.

T. O. N. A. R. Raton, pet. Rat, ou nom d'un chat.

& N. A. R.T. Raion, terme de Physique.

N. A. R. 1. T. Tiran, Train, terme de manege.

A. R. I. T. E. Taire, verbe

P. S. A. R. E,

R. f. T. E. O. 1 Ortie, Plante; mie, t. de cuisine.

1. T. E. O. B. Boite, objet, Tobie, nom d'homme.

T. E. O. B. N. Bank, Bonet, sorte de coëffure.

E. O. B. N. R. Borne, terme d'Architecture.

O. B. N. R. I. Robin , Biron , nom d'homme.

B. N. R. I. A. Rabin, Docteur Juif.

N. R. I. A. T. Tahne, sorte d'Oiseau.

A. 1. A. T. P. Parti, petite troupe de guerre,

1. A. T. P. E. Japet, nom d'homme.

A. T. P. R. Patre, Trape, Pater, Confesseur.

T. P. E. R. Oi Trope, terme classique...

Divisez un cercle de carton en trente-cinq parties, et transcrivez - y dans le même ordre cidessus, les trente-cinq mots que peut produire l'ordre de ces différentes combinaisons (1).

<sup>()</sup> On ne doit mettre qu'un seul des mots, quoique les cinq lettres en puissent produire plusieurs.

## EFFET.

Lorsqu'on saura à quel nombre est dans le jeu la premiere des cinq carres qu'on aura tirée de suite, on pourra connoître le mot qui peut en être formé, en se souvenant seulement que le mot porte est le premier par lequel il faut compter sur ce cercle.

# RÉCRÉATION.

Vous ferez d'abord voir les lettres qui sont transcrites sur les cartes, et vous annoncerez que les mots qui sont autour du cercle, sont une partie de ceux de cinq lettres qui peuvent en être formés, en ajoutant qu'afin qu'on n'imagine pas qu'on leur a donné quelqu'arrangement préparé d'avance, vous allez les mêler (1): dites à une personne de prendre cinq cartes à l'endroit où elle voudra (2); remarquez à qu'el nombre (à compter de la premiere carte) commence la premiere de celles qu'elle choisit, et annoncez-lui que la Sirene va désigner sur le cercle quel est le mot qui peut être formé avec les lettres qui y sont transcrites, ce qu'il vous sera facile d'exécuter, au moyen de ce

(2) Il ne faut la prévenir de les prendre de suite que lorsqu'on s'apperçoit qu'elle va les prendre de côté et d'autre.

nombre

<sup>(1)</sup> Il faut faire semblant de les mêler, ou faire couper seulement tant de fois qu'on voudra, pourvu qu'à la dernière coupe la trente-cinquieme carte A qui doit être plus large se trouve sous le jeu.

porte; celui en face duquel yous devez conduire la Sirene.

Nota. Pour reconnoître plus facilement le numéro de cette premiere carte, vous pouvez lever au-dessus du jeu dix à douze cartes, et donner à prendre les cinq cartes dans cette petite quantité, et prenant une autre partie du jeu, y donner à choisir cinq autres cartes, et ainsi de suite avec le reste du jeu, en le présentant à une troisieme personne; de cette maniere il vous sera aisé de remarquer et faire indiquer les trois différens mots qui peuvent en être formés, ce qui paroîtra encorg plus extraordinaire.

## TRENTE - UNIÈME RÉCRÉATION.

Faire indiquer par la Sirene quelle est la carte d'un jeu qu'une personne a touché du bout du doigt.

## PRÉPARATION.

AYEZ un jeu de cartes, dont toutes les cartes soient semblables, (par exemple) qu'elles soient toutes des Valets de pique; mêlez-les, et les ayant mises sur la table, et couvertes d'un mouchoir, dites à une personne d'en tirer une avec le doigt, et de la mettre hors du jeu, sans la retourner; levez le mouchoir, et prenez en main le reste du jeu; Tome I.

# 162 RÉCRÉATIONS

conduisez ensuite la Sirene sur le Valet de pique (1), et faites voir que c'est effectivement la came qui a été tirée.

Nota. Il faut, pendant que la Sirene va chercher la carte, substituer adroitement un jeu de Piquet ordinaire à celui dont on s'est servi, assin de pouvoir faire voir ce nouveau jeu, si on le "demandoit; il seroit même à propos de recommencer cette Récréation avec ce nouveau jeu, en faisant tirer à une personne une carte forcée (2).

# TRÉNTE - DEUXIEME RÉCRÉATION.

# BALANCE MAGNETIQUE.

# CONSTRUCTION.

FATTES faire une petite balance ordinaire, bien sensible, dont les bassins soient de ferblanc; qu'elle soit suspendue à une tringle de fer courbée vers le hant et soutenue sur un pied: disposez-la de maniere qu'étant dans son équilibre,

<sup>(1)</sup> Il faut mettre autour du bassin de la Sirene un cercle de carton sur lequel on aura collé trente-deux petites cartes formant celles d'un jeu de piquet.

<sup>(2)</sup> On appelle carte forcée, celle qu'on connoît et qu'on présente de préférence en étalant le jeu. On doit tenir bien ferme dans les doigts celles qui sont auprès, de maniere qu'on soit en quelque sorte forcé de ne pouvoir pas en prendre une autre : voyez les tours de cartes dans la suite de l'Ouvrage.

les bassins ne soient qu'à un demi-pouce de distance de la table magnétique, sur laquelle elle doit être posée.

### EFFET.

Lorsque l'une ou l'autre extrémité du barreau (1), ou des deux poles du cercle renfermé dans une des tables magnétiques ci-dessus, se trouvera eu-dessous d'un des bassins de cette balance, si elle est en équilibre, ce bassin sera attiré, et elle reprendra ce même équilibre aussi-tôt qu'on restatora le barreau.

# RÉCRÉATION.

Après avoir posé cette balance sur la table de maniere que les bassins se trouvent placés au-dessus du passage de l'extrémité du barreau qui y est renfermé, on demandera deux pieces de monnoie semblables, et on en mettra une dans chacun des bassins, en faisant observer qu'elles sont toutes deux de même poids; on proposera ensuite d'augmenter, à la volonté d'une personne, le poids d'une de ces deux pieces; ce qu'on exécutera comme il a été ci-dessus expliqué.

<sup>(1)</sup> Cette Récréation réussit mieux avec un barreau qu'avec un cercle, particuliérement pour maintenir la balance en équilibre.

# L TRENTE - TROISIEME RÉCRÉATION.

# LES SEPT CADRANS MAGIQUES.

CONSTRUCTION.

LAITES faire une boëte de figure heptagone, (Figure premiere, Planche dix-septieme) d'environ huit à neuf pouces de diametre et de quatre lignes au plus de profondeur, dont le fond soit fort mince, que son couvercle ne soit pas à charnieres: collez un papier sur son fond intérieur et tirez des angles de cette boëte au centre H, les lignes AH, BH, CH, DH, EH, FH, GH, comme dans la Fig. 2 .: décrivez à discrétion le cercle IL, et des points où il coupe les sept lignes ci-dessus tracez autant de Cadrans de même grandeur et d'environ dix-huit lignes de diametre, lesquels se grouveront partagés en deux parties égales: divisez chacun de ces demi-cercles en sept parties égales, et transcrivez dans chacune d'elles les lettres -désignées sur cette figure premiere.

Placez un pivot au centre de tous ces Cadrans, sur chacun desquels vous mettrez une aiguille aimantée d'un pouce de longueur; couvrez l'intérieur de cette boëte d'un verre que vous ajusterez de maniere que sans toucher à aucune de ces aiguilles il les empêche néanmoins de s'élever trop et de sortir de dessus leurs pivots lorsqu'on renverse la boëte. Mettez une petite pointe à l'exté-

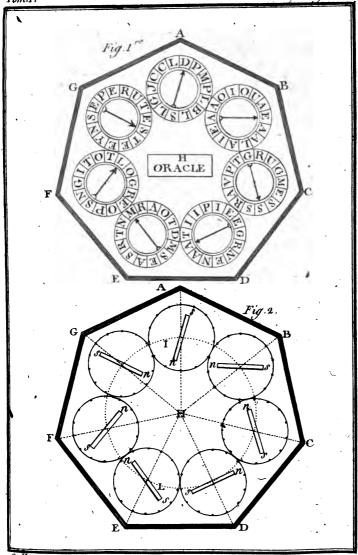

Sellier, Sculp .

And the second s

rieur de l'angle A de cette boëte, afin que vous puissiez le reconnoître au tact.

Ayez un plateau de bois de trois lignes d'épaisseur, (Figure deuxieme, même planche) garni
d'un rebord qui l'excede des deux côtés d'environ
deux lignes; que ce plateau soit de même grandeur
que le fond extérieur de la boëte ci - dessus,
ensorte qu'en la posant de côté ou d'autre sur ce
plateau, elle soit contenue par ce rebord; il faut
qu'elle puisse aussi s'y placer en tous sens, c'està-dire, en présentant l'angle A à tous les angles
de ce plateau, ce qui sera facile si l'on a tracé avec
précision cet heptagone.

Tracez sur ce plateau sept cercles semblabes à ceux de la boëte, et que leurs centres se trouvent répondre exactement à ceux des Cadrans de la boëte lorsqu'elle est placée sur ce plateau; divisez-les de même en quatorze parties égales.

Tirez ensuite les lignes n s, dont la position est différente respectivement aux angles ABCD EFG de ce plateau, et ayant fait une rainure à la place de chacune de ces lignes, însérez-y une lame aimantée (1) d'un pouce de longueur, dont

<sup>(</sup>T) It est très-essentiel que toutes cessames et aiguilles soient à-peu-près de même force, sans quoi il arriveroit immanquablement que celle qui seroit plus forte se trouvant placée sous un des Cadrans, attireroit à elle les aiguilles des Cadrans voisins et les détourneroit plus ou moins de la direction qu'elles devroient avoir; et comme on n'est pas toujours le maître de donner une même force aux lames

vous disposerez les poles comme l'indique cette Figure deuxieme: couvrez les deux faces de ce plateau d'un papier, afin de les masquer, et faites une petite marque de côté et d'autre pour reconnoître l'angle A.

Ordre dans lequel doivent être placées sur chacun de ces sept Cadrans les lettres qui indiquent les mots servant de réponses aux questions ciaprès.

| Ier.   | 2°.    | 3°•         | <b>4</b> °• | 50.        | 6e.    | 7°-           |
|--------|--------|-------------|-------------|------------|--------|---------------|
| r      | 2      | 3           | 4           | 5.         | 6      | 7             |
| D      | E      |             | A           | M          | I      | S             |
| 2      | 3.     | <b>4</b> S  | 5           | 6 .        | ,      | P             |
| P      | A      |             | T           | R          | 0      | P             |
| 3      | 4      | S           | 6           | 7          | I      | 2             |
| M      | A      | R           | I           | A          | G      | E             |
| 4      | Š      | 6           | 7           | <b>S</b> . | 2      | 3             |
| P      | L      | <b>A</b>    | 1           |            | [      | R             |
| ٢<br>L | 6<br>A | <b>7</b> ;. | E           | 2<br>R     | 3<br>T | <b>4</b><br>U |

qu'on aimante, il est bon de s'en précautionner d'une plus grande quantité, afin de pouvoir essayer et choisir celles qui peuvent convenir le mieux; au reste, si la division a été correcte, dès qu'un des mots se trouve bien désigné, tous les autres le sont de même. Cette attention à se servit de lames d'égale force doit avoir lieu dans les Récréations où il faut insérer plusieurs lames.

| SUR L'AIMART. |           |          |                |         |                      |          |
|---------------|-----------|----------|----------------|---------|----------------------|----------|
| 6<br>B        | 7<br>I    | E        | 2<br>N         | 3<br>T  | <b>4</b><br><b>O</b> | <b>5</b> |
| 7<br>L        | r<br>A    | , 2<br>S | <b>3</b>       | 4<br>N  | <b>5 T</b>           | 6.<br>É  |
| 8<br>S        | 9<br>A    | G        | Ĕ              | 12<br>S | 13<br>S              | 14<br>E  |
|               | TO<br>A   | II<br>R  | 12<br>G        | 13<br>E | 14<br>N              | 8<br>T   |
| C             | ı i<br>O  | 12<br>U  | 13<br>R        | 14<br>A | 8<br>G               | 9<br>E   |
| j.            | 12 ;<br>I | G        | 14<br>N        | 8.<br>O | 9 ·<br>R             | IO<br>E  |
| C.            | 0         | r4<br>M  | P              | T       | E                    | Y        |
| 13<br>C       | 14<br>U   | 8<br>P   | 9<br>I         | D       | 0                    | 12       |
| 14<br>L       | 8<br>E    | 9<br>T   | 10<br><b>E</b> | II<br>M | 12<br>P              | 13<br>\$ |
|               |           |          |                |         |                      |          |

### EFFET.

Au moyen de la disposition donnée aux lettres qui composent les quatorze mots de cette Table, si l'on pose la boëte sur une des faces du plateau, en présentant son angle A successivement à chacun des autres angles, les sept aiguilles se dirigeront de maniere à indiquer à chaque changement les lettres qui en composent les sept premiers mots; et si

retournant le plateau, on pose la boëte sur ces mêmes angles, elles indiqueront les sept autres mots: il sera facile de les reconnoître en assemblant à chaque changement les lettres indiquées sur ces sept Cadrans (1).

D'un autre côté, les mots ci-dessus pouvant servir de réponses à quantité de questions, il en résulte qu'il suffira de connoître par quelque moyen caché ces différentes questions, pour poser convenablement la boëte sur le plateau, et en procurer la réponse.

Maniere de connoître le rapport qu'ont les questions avec la disposition qu'il faut donner à la boëte relativement aux angles du plateau.

Servez-vous d'une quantité suffisante de cartes ordinaires, et transcrivez sur le côté qui est blanc toutes les questions portées en la Table ci-après, ou telles autres que vous voudrez (2): écrivez au revers des as noirs, celles qui ont rapport à la premiere réponse ( des amis ); sur les rois noirs, celles de la deuxième (pas trop) &c. suivant l'ordre naturel des cartes: transcrivez de même au revers des as rouges les questions qui ont rapport

<sup>(1)</sup> La premiere lettre de chaque mot est toujours sur le Cadran qui est vers l'angle A.

<sup>(2)</sup> On a seulement indiqué ici quelques questions pour servir d'exemple; il est aisé de voir qu'on peut en faire quantité d'autres.

à la huitième réponse (sagesse), et sur les rois rouges, celles de la neuvième (l'argent), &c.

# TABLE

Contenant quelques-unes des questions qui ont rapport aux quatorze réponses ci-dessus, et indication des différentes cartes sur lesquelles elles doivent être transcrites.

#### AS NOIRS.

Une chose très-rare à trouver?

De qui doit-on suivre les conseils?

Quel est le bien le plus précieux?

Des amis.

#### ROIS NOIRS.

Serai-je heureux en amour?

Mon époux est-il fidèle?

Ai-je beaucoup d'argent dans ma poche?

Pas trup.

#### DAMES NOIRES.

L'espoir des Amans fidèles?

L'union la plus agréable?

Quel est votre but en m'aimant?

Mariage.

# VALETS NOIRS.

Que ressent-on à faire du bien?

L'occupation de la jeunesse?

Que recherche-t-on avec empressement?

Plaisir.

#### DIX NOIRS.

Que doit-on prêcher d'exemple? Que produit la bonne éducation? L'appanage du sexe?

La Vortis

#### NEUF NOIRS.

Quand arrivera la personne attendue? Le Mariage aura-t-il lieu? Obtiendrai-je ce que je desire? Bientôt.

#### HUIT NOIRS.

Qu'attend-on avec impatience?

Le plus grand des biens?

Ce que ne peuvent procurer les richesses?

La santé.

#### As ROUGES.

La chose la plus estimable? Ce qu'on aime dans le Sexe? Qu'acquerre-t-on avec peine?

Sagesse.

#### Rois Rouges.

La clef qui ouvre toutes les serrures? Que méprise le Sage? • Une chose nécessaire?

L'argent.

# DAMES ROUGES.

Ce qui caractérise la Noblesse Françoise? Que nous manque-t-il dans l'adversité? Ce qui désigne un bon soldat?

Courage.

#### VALETS ROUGES.

Combien d'étoiles au ciel? La vendange sera-t-elle bonne? Combien ai-je d'argent?

, Fignore.

#### DIX ROUGES.

Ma Maîtresse est elle fidèle? Gagnerai-je mon procès? Serai-je heureux au jeu?

Comptez-y.

### NEUF ROUGES.

Le Dieu le plus malin? Quel étoit l'Amant de Psyché? Un enfant très à craindre?

Cupidon.

## HUIT ROUGES.

Qu'est-ce qu'on ne pout arrêter? Que doit-on employer utilement? Une chose fort ancienne?

Le tems.

Il est aisé de voir, par l'arrangement donné aux questions ci-dessus, relativement à la couleur et à la figure des cartes sur lesquelles elles ont été transcrites, qu'en connoissant ces cartes, on connoît aussi la position qu'il convient de donner à la boëte sur l'une ou l'autre face du plateau, pour faire indiquer par les aiguilles les diverses réponses qui y sont analogues, c'est-à-diré, que pour avoir la réponse à une question transcrite sur un as noir, il faut poser l'angle A de la boëte vers l'angle A du plateau; si au contraire elle est transcrite sur une dame noire, il faut poser ce même angle A vers l'angle C du plateau, en faisant attention seulement qu'un des côtés de ce plateau est relatif aux cartes noires, et l'autre aux rouges.

#### RÉCRÉATION.

On donne à une personne toutes les cartes sur lesquelles sont transcrites les questions, afin qu'elle en choisisse recrétement une à son gré; on lui présente ensuite le côté du plateau analogue à la couleur de la carte qu'elle a choisie, et on lui dit d'y poser la carte sans faire voir cette question; on pose alors la boëte sur le plateau dans la direction qui a rapport à la figure de cette carte et on l'ouvre un instant après pour faire remarquer que les aiguilles indiquent chacune une lettre, dont l'assemblage successif forme un mot qui répond à cette quesion.

Nota. Lorsqu'on connoît de mémoire tous les mots que produisent les différentes dispositions de la boète sur le plateau, on peut faire écrire une question à volonté par une personne, et indiquer de même la réponse, attendu qu'il est peu de questions ordinaires auxquelles on ne puisse adapter (plus ou moins juste cependant) les quatorze Réponses ci-dessus. Lorsqu'il arrive qu'on peut donner une réponse parfaitement analogue à la question, cette Récréation paroît trèsextraordinaire.

# TRENTE-QUATRIEME RÉCRÉATION.

Force prodigieuse de la matiere magnétique.

#### PRÉPARATION.

CONSTRUISEZ une petite nacelle de cuivre fort mince, de deux pouces de longueur, que vous chargerez de petits grains de plomb jusqu'à ce qu'étant posée sur l'eau d'un bassin, elle s'y trouve tellement enfoncée, que l'eau paroisse tout autour d'elle plus haute d'une ligne que vers ses bords. Posez vers le milieu de cette nacelle une très-petite aiguille à coudre, bien aimantée, que vous ferez tenir avec un peu de cire molle; couvrez ce bassin avec une cage de verre; prenez une pierre d'aimant et posez-la sur cette cage, de maniere que ses poles disposent ceux de cette aiguille dans une direction contraire (par rapport

anx poles de la terre) à celle qu'elle prendroit naturellement si elle étoit libre sur un pivot : lorsque l'aiguille se sera fixée, ainsi que la petite nacelle, retirez votre pierre en l'enlevant doucement et perpendiculairement sans changer sa direction. Observez encore que l'endroit où doit être posé ce bassin, ne puisse pas être ébranlé, afin que l'eau qu'il contient ne puisse recevoir la moindre agitation.

#### EFFET.

Ce petit bateau tournera insensiblement jusqu'à ce que cette aiguille ait présenté ses poles à ceux de la terre. Ce qu'il y a de remarquable dans cette expérience, est de voir que la matiere magnétique qui allant d'un pole de la terre à l'autre, rencontre cette aiguille qui ne pese pas la moitié d'un grain, déplace cette petite nacelle qui pese trois mille fois autant qu'elle. Cet effet, tout extraordinaire qu'il est, auroit même lieu quand on ne se serviroit que d'une partie de cette aiguille, avec cette différence cependant que ce déplacement exigeroit beaucoup plus de temps.

Nota. La précaution de couvrir le bassin d'une cage de verre, et de poser le tout sur un endroit solide, est indispensable pour cette expérience; elle ne réussiroit pas non plus si la nacelle n'étoit pas enfoncée à fleur d'eau, attendu qu'alors elle iroit toucher, ou s'appuieroit sur les bords du bassin; il faut aussi avoir soin d'employer de l'eau bien claire et bien nette.

10 ) (magnet) 2

•

: : : : :

.

,

;

•

i

. . .

.

,

.



Sellier, Sculp

# TRENTE'-CINQUIEME RECREATION.

Horloge magnétique, dont l'heure est indiquée par un petit lézard qui parcourt la superficie de son cadran.

#### CONSTRUCTION.

AITES faire par un Horloger un mouvement de pendule ordinaire, sans être à minutes, de maniere cependant que l'axe qui doit porter l'aiguille des heures, soir placé dans une situation verticale; ou, pour éviter la dépense, servez-vous tout simplement d'un mouvement de grosse montre ancienne, qui ne marque que l'heure, et ajustez sur l'axe où étoit placée l'aiguille une petite ·lame de cuivre AB (Figure: deuxiéme, Planche dix-huitieme ) percee en C d'un trou garni d'un petit canon qui entre à frottement dans ce même axe. Cette lame doit soutenir un cercle d'acier aimanté D, de quatre à cinq pouces de diametre; et il doit tourner horisontalement dans le circuit intérieur d'une zone ou cercle de verre fort mince AB (Figure premiere, même Planche) d'un pouce de largeur; les poles de cet Aimant doivent approcher de ce verre le plus près qu'il est possible.

Il faut coller sur la partie intérieure de ce verre un cercle de papier de longueur convenable, sur lequel on aura marqué les douze heures du jour; enfin on disposera le tout dans un vase de bois peint et tourné D (Figure première), où cette zone entrera d'un côté dans une rainure faite au bord de ce vase, et de l'autre dans une rainure faite à son couvercle C.

Cette piece étant ainsi construite, on fera faire et découper un petit lésard d'acier fort mince (1) de neuf à dix lignes de longueur, le plus léger qu'il sera possible; on aura soin de lui donner la même courbure que cette zone, et on l'aimantera de maniere qu'étant posé sur l'extérieur de ce cadran circulaire, et vers les poles du cercle aimanté caché derrière lui, il y demeure fixé, et que sa tête soit tournée du côté que marche ce cercle.

# EFFET.

Lorsque ce mouvement sera monté, le cercle parcourera en douze heures la partie intérieure de cette zone, et ce petit lésard qui restera toujours fixe sur les podes de ce cercle faisant insensiblement le tour du cadran, indiquera l'heure aussi exactement que le feroit une aiguille; ce qui paroîtra d'autant plus étrange, qu'il sera facile de l'ôter et de le remettre à sa place, afin de faire voir qu'il ne tient en rien au mouvement de cette horloge.

<sup>(1)</sup> On se servira d'une lame prise dans un morceau de ressort de montre.

#### TRENTE - SIXIEME RÉCRÉATION.

Petites figures qui se poursuivent et s'évitent réciproquement (1).

#### CONSTRUCTION.

ATTES tourner deux petits piedestaux ronds et creux de trois pouces de diametre (Figure troisième, Planche dix-huitième) dont la partie supérieure A soit percée vers son centre d'un trou de deux lignes de diametre, et puisse s'ouvrir; placez dans le fond de chacun de ces piedestaux une lame aimantée B de quatre lignes de large sur une ligne d'épaisseur et deux pouces et demi de longueur. Percez-la vers son milieu et ajustez-y une petite lame de cuivre coudée C, sur laquelle vous ajusterez une chape qui se trouvant alors placée au-dessus de cette lame, l'empêchera d'avoir du balancement lorsqu'elle sera posée sur le pivot E. Ayez un fil de cuivre F qui entre à vis dans la partie supérieure de cette chape, et qui sorte d'un pouce au travers le trou que vous avez fait au couvercle A.

Faites, avec quelque matiere fort légere, deux petites figures de quatre à cinq pouces de hauteur, représentant (par exemple) un Maître et son Ecolier, ajustez-les sur ces fils de cuivre, de

<sup>(2)</sup> Cet amusement a été imaginé par M. Pugeais de Lyson.

maniere que leur face soit tournée vers le pole septentrional de chacune des lames aimantées avec lesquelles elles doivent tourner.

### EFFET.

Lorsque vous présenterez l'Ecolier à son Maître, en tenant le piedestal et l'empêchant avec le doigt de tourner, les deux poles septentrionaux de ces Aimants, selon la construction ci-dessus, se trouvant alors l'un vis-à-vis de l'autre, celui de l'Ecolier contraindra celui du Maître de tourner le dos vers lequel est dirigé le pole méridional, et il semblera que le Maître fuit devant son Ecolier; si vous prenez ensuite l'autre piedestal, et que vous le presentiez à l'Ecolier, il fuira à son tour devant le Maître, ce qui sera fort plaisant à voir.

# TRENTE - SEPTIEME RÉCRÉATION.

# DANSE MAGNETIQUE.

#### CONSTRUCTION.

Soit ABC (Figure quatrieme, Planche dixhuitieme) le cercle aimanté caché dans la table magnétique servant pour la Sirene, dont on a donné ci-devant la construction, faites un petit édifice de carton de telle forme que vous voudrez, dont le plancher soit double, afin d'y pouvoir cacher et ajuster quatre lames aimantées CDEF, soutenues sur leurs pivots de même que celle de La Récréation précédente; que les fils de laiton qui doivent être élevés sur les chapes de ces aiguilles traversent le plancher supérieur à distances égales, et que les entrémités de ces quatre lames aimantées se trouvent, lorsqu'elles tournent, placées vers les bords du cercle aimanté ci-dessus.

Ajustez sur chacun de ces fils de laiton deux per tites figures fort légères, savoir une d'homme et une de femme, qui soient diamétralement opposées entre elles, et placées de maniere que le cercle aimanté étant au-dessous de cette piece dans une direction déterminée, les quatre figures d'homme soient en face du centre de ce même cercle.

Posez cet édificé sur la table magnétique.

#### EFFET.

Si vous faites secrétement mouvoir le cercle qui est caché dans la table, de maniere qu'il fassé un tour entier, chacune de ces lames aimantées et les figures qu'elles soutiennent, feront un demittour; si vous ne lui faites parcourir qu'un demittour, elles, ne feront alors qu'un quart de tour; ensin, si vous les faites aller et venir, elles iront et viendront de la même maniere et proportionnément aux espaces que ce cercle parcourra.

Récréation qui se fait avec cette danse.

Vous préviendrez qu'il y a dans ce petit édifice quatre petites figures qui aiment passionnément la M ii

## RÉCRÉATIONS

danse, et qui se mettent à danser aussi-tôt qu'elles entendent qu'on chante ou qu'on joue de quel-qu'instrument. Vous proposerez à une personne de chanter quelque contredanse, afin d'en faire l'épreuve, et aussi-tôt vous ferez agir vos figures au moyen du cercle aimanté que vous ferez secrétement mouvoir; vous ajouterez ensuite que si l'on cessoit de chanter, elles finiroient tout-à-coup leurs danses, et aussi-tôt que la personne cessera de chanter, vous cesserez de même de faire agir le cercle, et ces figures resteront sans aucun mouvement.

Nota. Les lames qui supportent ces figures pourroient être placées également en dehors du cercle, mais alors elles seroient trop éloignées, et il est mieux de les placer en dedans. La longueur des lames doit être d-peu-près le quart du diametre intérieur du cercle aimanté.

#### TRENTE - HUITIEME RÉCRÉATION.

Description d'une piece méchanique fort ingénieuse, avec laquelle on peut faire exécuter la plus grande partie des récréations qui se font avec la Sirene (1).

#### CONSTRUCTION.

CETTE piece est une colonne creuse, tournée, comme l'indique la Figure cinquieme, Planche dix-huitième: la partie supérieure H de cette colonne entre à vis dans sa partie inférieure G. Cette vis doir être un peu longue, et le pas ne doit pas être trop gros, afin qu'on n'entende pas le peu de bruit que peut faire le mouvement caché dans la table ci-après. La partie supérieure H est surmontée d'un petit vase de bois A, qui, lorsqu'on le tourne à droite ou à gauche, fait descendre plus ou moins la petite piece de bois c, et la fait remonter par le moyen d'une vis d et du tareau f qui est fixé au-dedans de cette colonne, avec deux petites goupilles. (Voy. Fig. sixiémes, les différentes pieces qui composent ce méchanisme.

A est le vase; B, un petit morceau de bois tourné qui doit passer par un trou de deux lignes de diametre au milieu du fond de la partie supérieure H,

<sup>(1)</sup> Cette piece m'a été communiquée, et a été imaginée par M\*\*\* de la Rochelle.

et entrer dans le pied du vace, la observant d'ajuster cette piece de maniere que ce vase ne prisse pas tourner trop librement. C est un petit morceau de fer long de sept lignes que l'on fait entrer de trois lignes dans la piece B; ce morceau de fer doit être bien quarré et adouci. D est un petit eylindre creux, long de trois à quatre lignes, vissé endessus d'un pas de vis de six à sept filets, c'est-à-dire qu'en le faisant tourner un seul tour, il entre dans son tareau de toute sa longueur; à une de ses estrémités on a laissé un petit tenon pour pouvoir y river un rond de bois E qui doit remplir exactement le creux de la colonne (c'est-à-dire, de la partie supérieure H), et cependant y couler assez librement; on ajuste sur l'autre côté de ce cylindre une petite piece de cuivre percée d'un trou quarré pour y recevoir le fer C, il faut qu'ils soient bien à l'aise l'un sur l'autre pour couler librement, et sans avoir de jeu ni à droite, ni à gauche. Fest le tareau de la vis D que l'on fixe dans la partie supérieure vers s s. (Voyez Fig. cinquiéme).

Gette colonne ainsi construite, se place à demeure sur une table, dans l'intérieur de laquelle doit êrre renfermée une pléce de méchanique, composée de la roue horisontale A (Figure septième, même Planche) de douze dents; de la roue de champ B de vingt-quatre; du pignon C de huit aîles, et de la portion de roue D de vingt-quatre dents; d'où il est aisé de voir, qu'ain que le cerde aimanté T posé sur l'axe de la roue A, fasse un tour entier, il ne faut que quatre dents de mouvement à la portion de roue D.

R est une petite lame de cuivre qui est attachée sur une traverse de même métal qui soutient le cercle aimanté; elle arrête sur la tige du pignon. de sorre que lorsque la queue V de la portion de roue D n'est pas pressée, elle ne peut pas se déranger de sa situation horisontale. Le trou R dans lequel entre cette lame est un peu gros afin que le cercle aimanté puisse achever entiérement sa révolution lorsqu'on appuie sur la queue V. Cette queue est pereée d'un trou où l'on fait entrer le petit crochet X, (Figure cinquiéme). Ce crochet est placé à l'extrémité de la tringle h, et cette tringle est ajustée dans le petit cylindre I qui se meut le long de la partie inférieure G de la colonne. Le ressort Y qui sert à remonter la queue doit être un peu fort.

La vis à six filets qu'on emploie dans la construction de cette piece, et qui est indispensable, est assez difficile à faire; cependant pour peu qu'onait de pratique sur le tour en l'air, on la peut faire à la main, et dès que le premier pas est marqué, les autres se font très-facilement. Quant à l'écrou, il seroit bien plus difficile à faire; mais il suffit pour cette piece de le faire avec de l'étaim qu'on fera fondre autour de la vis (1), et par ce moyen il sera trèsexact. L'intérieur de la colonne doit être peint en

<sup>(1)</sup> Cette vis doit être de bois très dur, tel que l'ébène. M iv

noir, pour qu'on n'apperçoive rien. Elle s'ajuste sur la table qui doit renfermer le mouvement ci-dessus: le bassin dans lequel on fait nager la sirene, doit être enfoncé dans une ouverture faite à la surface supérieure de cette table; il doit aussi être plus grand que le cercle aimanté. On place autour de lui les différens cercles de carton servant aux Récréations. La circonférence de la partie LM de cette colonne (Fig. cinquiéme) doit être coupée à douze pans, et le vase qui tourne au-dessus doit avoir un petit repaire.

#### EFFET.

Suivant cette construction, si l'on insére dans l'intérieur de cette colonne un étui, une carte roulée ou toute autre chose qui puisse y couler assez librement, et dont la longueur soit déterminée de maniere qu'après avoir vissé la partie H, cet étui vienne à remplir exactement l'intervalle compris entre le petit cylindre I et le petit rond de bois E, et qu'ensuite on fasse tourner le petit vase A; la vis à six filets avançant fera baisser le rond de bois D, ce rond appuyant sur l'étui abaissera le petit cylindre I, et par conséquent la queue V qui fera alors tourner sur son axe le cercle aimanté T, et cela plus ou moins selon qu'aura tourné le vase A (1),

<sup>(1)</sup> Cette piece doit être construite de maniere que le cercle aimanté fasse un tour pendant que le vase A en fait un de son côté.

ce qu'on pourra connoître au moyen de son repaire et des douze pans faits à la partie L M de la colonne.

# Récréation qui se fait avec cette piece.

Ayez douze cartes blanches coupées bien exactement de même largeur, ce que l'on vérifie aisément en les faisant passer entre deux petites régles parallèles; transcrivez-y les nombres un jusqu'à douze, et ayez un cercle de carton (1) divisé en douze parties égales, sur lequel ces douze nombres soient également transcrits. Disposez-les à l'avance dans l'ordre qui suit.

| 1 re Carte | 7 | 5º Carte    | 9 | 9º C | arte 6 |
|------------|---|-------------|---|------|--------|
| 2          | 8 | 6           | I | Į0   | 10     |
| 3          | 3 | <b>.7</b> . | 2 | II   | 11     |
| 4 .        | 4 | 8           | 5 | 12   | 12     |

Ayant montré ces douze nombres, mêlez-les à deux reprises différentes, comme il est enseigné dans la suite de cet Ouvrage, et présentez le jeu à une personne, afin qu'elle y prenne un nombre au hazard. Examinez si cette carte est la premiere, deuxième, troisième, &c. du jeu (2), et ayant dit à cette personne de la rouler, faites-lui insérer à elle-

<sup>(1)</sup> Ce cercle doit être placé convenablement autour du bassin, afin que les nombres se rapportent à la division faite sur la colonne ci-dessus.

<sup>(2)</sup> Après ces deux mélanges, ces douze nombres se trouvent rangés dans leur ordre naturel.

même dans la colonne; pendant ce tems, tenant le partie supérieure de la colonne H dans vos mains, vous dirigerez le repaire du petit vase sur l'endroit convenable, et vous lui remettrez cette couverture, afin qu'elle la visse elle-même; vous lui recommanderez de la bien fermer, afin que l'air n'y puisse entrer. Elle prendra ensuite le petit cy. gne, elle le mettra au milieu du bassin, et il ne manquera pas de se diriger vers le nombre transcrit sur la carte choisie. On peut de même faire tirer deux nombres, et si l'on s'apperçoit que leurs sommes ne passent pas douze, on peut faire rouler et insérer les deux cartes dans la colonne, et faire indiquer par le cygne la somme de leurs deux nombres; on peut avoir aussi un seul étui pour mettre dans la colonne, et dans lequel on feta insérer la carte, et alors on pourra se servir des premieres cartes venues.

### AUTRE . RÉCRÉATION.

Prenez douze cartes différentes (par exemple) les douze figures; Arrangez-les autour du bassin suivant le second ordre ci-après; prenez ensuite douze autres cartes semblables, et en les choisissant dans un jeu, disposez-les sans affectation dans l'ordre qui suit.

1 Roi de pique.

5 Valet de pique.

2 Dame de pique.

6 Roi de carreau.

3 Valet de carreau.

7 Dame de carreau.

4 Roi de cœur.

8 Dame de cœur.

9 Valet de carreau. 11 Dame de trefle. 10 Roi de trefle. 12 Valet de trefle.

Mêlez-les à deux reprises différentes, comme il a été dit ci-dessus, et elles se trouveront rangées dans l'ordre (1) ci-après.

r'Roi de cœur.

2 Dame de cœur.

3 Valet de cœur.

4 Roi de carreau.

5 Dame de carreau.

6 Valet de carreau.

7 Roi de pique.

8 Dame de pique.

9 Valet de pique.

10 Roi de tresle.

11 Dame de trefle.

12 Valet de trefle.

Présentez alors ces douze cartes, afin qu'une personne en prenne une au hasard: dites-lui de la rouler et de l'insérer dans l'étui, et faites-le ensuite placer dans cette colonne; disposez le repaire du vase suivant cette carte que vous aurez reconnue par le nombre auquel elle se trouve dans le jeu, de même qu'à la précédente Récréation. Faites poser le cygne au milieu du bassin, et il indiquera la carte qu'on aura tirés.

# AUTRE RÉCRÉATION.

Transcrivez sur autant de cartes blanches douze nome propres, tels, par exemple, que ceux ciaprès, et conservez-les dans l'ordre qui suit. Re-

<sup>(1)</sup> Cet ordre est aussi celui dans lequel les douze autres sartes ont été rangées ausour du bassin.

#### RÉCRÉATIONS

marquez qu'il est nécessaire que tous ces noms puissent être formés avec les douze lettres.

#### A. C. D. E. F. I. J. L. N. O. R. S.

Ordre des noms composés avec ces douze lettres.

| 1 Flore. | 5 Icare.   | 9 Corilas. |
|----------|------------|------------|
| 2 Jason. | 6 Adonis.  | 10 Isis.   |
| 3 Caron. | 7 Alcinoé. | 11 Licas.  |
| 4 Cerès. | 8 Circé.   | 12 Silene. |

Les cartes sur lesquelles sont transcrits ces douze mots ayant été rangées d'avance suivant l'ordre cidessus, mélez-les à deux différentes reprises, comme il a déjà été dit, les mots se trouveront disposés dans l'ordre alphabétique ci-après, que vous devez avoir retenu dans votre mémoire.

| 1 Adonis.  | 5 Circé.   | 9 Icare.   |
|------------|------------|------------|
| 2 Alcinoé. | 6 Corilas. | 10 Isis.   |
| 3 Caron.   | 7 Flore.   | 11 Licas.  |
| 4 Cerès.   | 8 Jason.   | 12 Silene. |

Présentez alors toutes ces cartes à une personne, et laissez - lui la liberté d'y choisir tel nom qu'elle jugera à propos. Remarquez à quel nombre se trouve cette carte, afin de reconnoître le nom qui doit y être transcrit. Dites-lui ensuite de renfermer la carte dans l'étui et de l'insérer dans la colonne, et demandez-lui si elle veut que le cygne lui indique sur le cadran la premiere, seconde, ou troisieme lettre, &c. du mot choisi, et





Sellier Soulp

s'étant décidée, vous disposerez le repaire de maniere à faire indiquer cette lettre, ce qui vous sera facile au moyen de la remarque que vous aurez faite du nom qui a été choisi. Il faut metre autour du bassin un cadran divisé en 24 parties égales, dans lesquelles on aura transcrit les 24 lettres de l'alphabet, & dont les douze ci-dessus soient placées de deux en deux.

Nota. Il est aisé de voir que cette ingénieuse piece peut s'appliquer à la plupart des amusemens qui se font avec la Sirene ci-devant décrite.

# TRENTE - NEUVIEME RÉCRÉATION.

#### LE PETIT MAGICIEN.

Cette piece est construite pour faire son effet étant placée sur la table méchanique de la Sirene, dont la description se trouve ci-devant.

#### CONSTRUCTION.

ABCD, Figure premiere, Planche dix-neuviéme, est un cercle de glace, ou tout simplement de carton fort lisse, dont le diametre est
d'environ quatre pouces plus grand que celui du
cercle aimanté renfermé dans la table magnétique
ci-devant; vers l'endroit E est placé un petit édifice, en forme de pavillon, de cinq pouces de
longueur sur sept à huit de hauteur: à chacun de
ces deux côtés FG est ajustée une petite porte de
carton très-mince, dont les charnières sont faites

de fil de soie, en sorte que la moindre chose peut les faire ouvrir ¿ elles se referment d'elles-mêmes an moyen d'une pente légère qu'on leur donne. L'une de ces deux portes F s'ouvre en déhers, et l'autre G en dedans. La partie supérieure H de ce pavillon se leve et en laisse voir l'inférieure : sur le plancher de cette partie H est un cadran, ( Fig. quatrieme); sa circonférence est divisée en douze parties égales et numérotées depuis 1 jusqu'à 12; au centre de ce cadran est placée une aiguille aimantée A tournant sur son pivot. Cette même partie H est garnie de verre de tous côtés pour laisser passer la lumiere dans son intérieur, et ces verres sont couverts en dedans d'une gaze, excepté du côté qui se trouve vers celui qui fait cet amusement, afin qu'il soit à portée de distinguer le direction de l'aiguille ci-dessus.

Douze tablettes de carton de grandeur à pouvoir couvrir les unes ou les autres le dessus de l'édifice intérieur I, sont garnies d'une lame aimantée différennment disposée, c'est-à-dire de maniere à diriger l'aiguille aimantée A (Figure quatrième) sur chacune des danse divisions du cadran ci-dessus, qui, étant renfermé dans la partie superieure H, se trouve au-dessus du carton place vers I, lorsqu'on recouvre cet édifice. Sur chacune de ces tablettes, doivent être transcrites différentes questions.

Le cercle de carton ou la glace ABCD, (voyez Figure deuxième, même planche) est garni d'un bassin E qui occupe le centre; ce bassin est ainsi figuré pour servir de prétexte à faire mouvoir circulairement la Figure ci-après. Sur les bords de ce même cercle, sont placés douze petits vases de fleurs e qui s'ouvrent, et dans lesquels on insére les réponses qui sont analogues à chacune des questions ci-dessus, c'est - à - dire, eu égard à l'ordre et à la disposition des lames aimantées contenues dans les tablettes: l'espace circulaire H compris entre ces vases et le bassin, forme le chemin que doit parcourir la Figure ci-après; cet espace doit se trouver sous le passage des poles du cercle aimanté, renfermé dans la table magnétique.

A (Figure troisième) est une petite figure de deux pouces de hauteur, peinte des abeux côtés sur une carte et découpée; elle représenve un petit Magicien tenant en main une baguette. Elle est soutenue sur une petite lame d'acier a b fort mince et un peu courbée du côté où elle pose sur la table; cette lame doit être fort polie et bien aimantée, afin qu'elle puisse glisser facilement sur le tercle de carton, en suivant la direction des poles du cercle aimanté raché dans la table, au dessous desquels elle reste toujours constanument située.

#### EFFET.

Lorsque cette petite figure est renfermée dans le pavillon, et qu'on fait secrétement tourner le cercle aimanté A du côté de la porte F (voyez Figure deuxieme) la partie de ce cercle où sont ses poles. l'entraîne de ce même côté; et en sortant, elle pousse cette porte, et continue son chemin sans cesser de rester au-dessus de ces poles, en avançant ou reculant suivant le mouvement qu'on donne à ce cercle. Si on la ramene vers G, elle rentre dans le pavillon en poussant en dedans la porte (1) qui se trouve placée de ce côté, au moyen de quoi, celui qui la fait agir peut la faire entrer et sortir à son gré; et la diriger vers celui des vases qu'il juge convenable.

D'un autre côté, lorsqu'on a posé une tablette sur l'édifice inférieur, on peut après l'avoir recouvert de la partie H, connoître, au moyen du cadran qui y est renfermé, quelle est la question qui s'y trouve transcrite, et par conséquent diriger la figure vers celui des douze vases qui contient sa réponse.

# RÉCRÉATION.

Après avoir posé exactement cet édifice sur la table magnétique, on présentera à différentes personnes les douze cartons, et on annoncera qu'il renferme un petit Magicien qui en va sortir de lui-même, et indiquer en quel vase se trouve la réponse aux questions choisies; on fera mettre un de ces cartons sur l'édifice inférieur, sans le voir, et on le recouvrira avec la partie supérieure: en

<sup>(1)</sup> Ces portes doivent être situées dans la direction du sercle aimanté.

1



Sellier, Souly.

Aupposant qu'on le place de cette façon, afin d'ignorer soi-même quelle est la question, et pour que le petit Magicien renfermé dans l'édifice, puisse l'examiner, on fera ensuite agir le cercle de maniere à faire sortir la petite figure; et après l'avoir fait aller et venir à diverses reprises, comme si elle cherchoit le vase convenable, on la fera arrêter vers celui qu'on aura reconnu devoir en contenir la réponse; on le fera ouvrir par la personne ellemême afin qu'elle la voie, et faisant ensuite agir le cercle, on fera rentrer cette petite figure dans son pavillon; on répétera de même cette Récréation sur les autres questions qui auront été choisies.

Nota. On peut appliquer cette piece à quantité d'autres amusemens, et particuliérement à tous ceux qu'on a indiqués pour la Sirene, il suffit seulement de faire cette piece de maniere qu'on puisse en ôter les vases pour y substituer d'autres, objets.

# QUARANTIEME RÉCRÉATION. BOÈTE AUX DEZ PAR RÉFLECTION.

CONSTRUCTION.

FAITES faire une petite cage de bois ABCD, (Figure première, Planche vingtième) d'environ dix pouces de longueur sur deux de largeur et de hauteur: élevez et placez à coulisse sur ces deux Tome I.

extrémités supérieures A et B, deux petites Boëtes cubiques I et L, d'environ 20 lignes en dedans, afin de pouvoir y insérer un dez de bois creur, de même dimension: que les petits côtés E F, (voyez Figure deuxième) soient entiérement fermés, et qu'ils puissent se lever à coulisse; ménagez-y en outre un petit panneau mobile M qui puisse s'abaisser et s'élever d'une ligne seulement, afin de pouvoir découvrir ou masquer par son moyen un petit trou N, par lequel vous puissiez secrétement regarder dans l'intérieur de cette cage.

Couvrez le dessus de cette cage qui se trouve compris entre les deux Boëtes cubiques ci-dessus, ainsi que ses deux grands côtés avec des verres sous lesquels vous colèrez un papier très-fin pour cacher entiérement ce qui doit y être contenu, comme il va être dit, et éclairer néanmoins suffisamment son intérieur.

Placez à demeure dans ces deux Boëtes, les deux miroirs O P et QR, que vous inclinerez à 45 dégrés, en telle sorte que vous puissiez appercevoir par les petits trous faits aux panneaux M, le dessous de chacune des deux Boëtes cubiques I et L; partagez le dessous de ces Boëtes en quatre parties égales par deux diagonales tirées d'angle en angle; divisez en six parties égales, le côté qui regarde les petits côtés de la cage, indiquez sur chacune de ces six parties, les six différents points que l'on peut amener avec un dez, (voyez Figure

troisième); placez au-dessous des deux Boëtes cubiques I et L, un petit pont de cuivre AB que vous disposerez comme il est indiqué à la Figure cinquieme, et sur lequel vous ajusterez un pivot qui doit se trouver exactement placé au centre du quarré que vous avez divisé, comme il vient d'être dit ci-dessus.

Ayez deux doubles aiguilles d'un pouce et demi de longueur dont l'une soit d'acier et aimantée, et l'autre de cuivre; qu'elles soient toutes deux portées sur la même chape, et qu'elles se coupent à angles droits; posez-les sur les pivots ci-dessus, de manière qu'elles y soient parfaitement en équilibre. (Voyez Figure troisième).

Divisez chacune des faces de ces dez (Figure quatriéme) en quatre parties égales par deux diagonales tirées d'angle en angle; décrivez du centre A un cercle, et divisez deux des parties opposées en six parties égales; et ayant reconnu sur chacune des faces de ces dez, une de ces parties différentes de l'autre, quant à sa direction, faites-y une rainure, et insérez-y une petite lame aimantée d'un pouce et demi de longueur sur deux lignes de large et une ligne d'épaisseur; ayez une attention particulière à faire toutes les divisions ci-dessus, avec la plus exacte régularité. Couvrez ces dez d'un double papier, et tracez-y en dessus les différents points qu'ils indiqueront (au moyen de la double aiguille aimantée) lorsqu'ils auront été placés dans l'une ou l'autre de ces Boëtes. Ces

Boëtes doivent se fermer avec un couvercle et sans charnières.

Remarquez encore que les rainures faites aux dez doivent être disposées de manière qu'ils indiquent indifféremment le même point, quoiqu'on les change de Boëte, et qu'en outre les points qui se trouvent sur leurs surfaces opposées doivent toujours former ensemble le nombre 7, c'est-à-dire, 6 et 1, 5 et 4, 3 et 2.

#### EFFET.

Lorsque cette piéce aura été construite, en observant toutes les précautions et les dimensions ci-dessus détaillées; si ayant posé les deux dez dans leurs Boëtes, il n'importe en quel sens et sur quels points, on regarde au travers les petits trous faits à chacun des deux panneaux; on appercevra (par la réflection de chaque miroir) ces mêmes points qui se trouveront alors exactement indiqués par l'aiguille placée sous chacune de ces Boëtes, et on pourra par conséquent, connoître par ce moyen, tous les points qui auront été secrétement formés.

# RÉCRÉATION.

On donnera cette Boëte à une personne en lui laissant la liberté de disposer à son gré et secrétement les deux dez qui y sont contenus; après qu'elle l'aura rendue, les points étant couverts, on abaissera les deux petites trapes, et regardant

au-travers des petits trous, quels sont les points que les aiguilles indiquent, on les lui nommera et on ouvrira les Boëtes pour faire voir qu'ils sont tels qu'on les a nommés.

Nota. Cette Récréation produit un tout autre effet que la plupart de celles qui se font par le moyen de l'Aimant, premièrement en ce qu'on a la liberté de poser les deux dez sur tous les sens possibles, ce qui fait vingt-quatre positions différentes pour chacun d'eux; deuxièmement en ce qu'on ne voit pas de quelle façon on découvre le point qui se trouve vers le dessus de la Boëte; et qu'on n'apperçoit d'ailleurs aucune ouverture par où on puisse regarder dans son intérieur.

# QUARANTE-UNIEME RÉCRÉATION.

# LE MIROIR MAGIQUE.

# CONSTRUCTION.

FAITES faire une Boëte de 7 pouces de longueur, sur 3 pouces et demi de largeur et deux pouces et demi de profondeur, ayant la forme d'un piedestal AB, (Figure sixième, Planche vingtième) dont la partie de dessus C, qui ne doit être qu'un chassis très-étroit, doit se tirer à coulisse du côté B; couvrez ce chassis d'un verre sur lequel vous appliquerez un papier très-fin et légérement peint de la même couleur que ce piedestal, afin que la lumière puisse éclairer son intérieur.

Collez sur ce verre à l'endroit D, un tuyau de bois R tourné et creux (1), auquel vous donnerez 5 pouces de hauteur; ajustez sur ce tuyau une lunette G E de 5 à 6 pouces de longueur, dans lequel vous ménagerez un trou rond vers l'endroit où elle doit être fixée sur ce pied; que son tuyau G soit mobile dans celui E, et ait un verre convexe de 9 à 10 pouces de foyer: (2) ajustez à l'autre bout, de ce tuyau G, un petit miroir ovale P incliné à 45 degrés; à cet effet coupez ce tuyau suivant la direction de la ligne E F.

Elevez une petite tringle de bois vers le côté A de cette Boëte, et qu'elle soutienne un petit miroir concave (3) L, de deux pouces de diametre. Cette Boëte doit encore avoir un double fond, au dessous duquel puisse entrer le tiroir M, dont la profondeur doit être sculement de deux lignes, afin d'y renfermer le porte-feuille ci-après.

<sup>(</sup>I) Il faut ôter le papier qui se trouve collé sur le verre à l'endroit où se place ce pied

<sup>(2)</sup> On doit mettre aus i un verre à l'extrémité P da tuyau, mais comme 1 ne sert de rien à l'effet de cette piece, tout verre se a bon.

<sup>(3)</sup> Ce miroir ne servant que pour donner le change, il seroit indifférent d'y mettre un miroir ordinaire; mais comme l'objet qu'on doit appercevoir est en apparence diminué de grandeur, il est mieux de se servir d'un miroir concave.

Ayez un cercle de carton d'environ deux pouces et demi de diametre, dans lequel vous renfermerez une aiguille aimantée ns, suivant la situation indiquée par la Figure septiéme: divisez ce cercle en quatre parties égales, et peignez en petit sur trois de ces divisions la figure de trois différentes cartes; placez ce cercle sur un pivot que vous ajusterez dans cette Boëte vers H, c'est-àdire, de manière que, lorsqu'il viendra à tourner, il présente successivement les trois cartes ci-dessus à l'ouverture R.

Ayez en outre un petit porte-feuille de carton de la grandeur du tiroir M, dans un des côtés duquel vous insérerez et masquerez deux lames simantées NS, (voyez Figure huitiéme) dont vous disposerez les poles et leur direction comme l'indique cette Figure.

### EFFET.

Lorsqu'on placera l'œil au côté O de la lunette, on appercevra, par la réflection du miroir incliné qui y est renfermé, la partie du cercle de carton qui se trouvera au-dessous du pied R; et comme la vision, malgré la réflection d'un miroir, paroît toujours se faire en ligne droite, on s'imaginera naturellement que l'objet apperçu est placé en L.

D'un autre côté, lorsqu'on insérera le pontefeuille, (Figure huitième), dans le tiroir M, suivant les différentes positions qu'on peut lui donner, soit en le tournant d'un côté ou de l'autre, soit en plaçant son côté A ou celui B vers le fond du tiroir, on obligera le cercle à présenter à l'ouverture D, l'une ou l'autre de ces quatre divisions, et on pourra par conséquent faire voir en apparence et à son gré (1) dans ce miroir, une des trois cartes qui sont peintes sur ce cercle, ou l'endroit sur lequel il n'y a rien de peint.

### RÉCRÉATION.

On fera tirer adroitement dans un jeu, à trois différentes personnes, les trois cartes qui sont semblables à celles qui ont été peintes sur ce cercle 'de carton, et on aura attention de remarquer quelles sont celles que chacune d'elles aura choisies. On présentera le porte-feuille à la premiere, et on lui dira d'y cacher sa carte et de le fermer. On redemandera ce porte - feuille, et l'ayant placé dans le sens nécessaire pour faire appercevoir la carte semblable qui est peinte sur le cercle, on lui dira de regarder le miroir L, au travers la lunette, en la prévenant qu'elle y doit voir la carte qu'elle a secrétement choisie. On agira de même pour les deux autres cartes : enfin, pour persuader encore davantage que les cartes vues dans le miroir sont effectivement celles qu'on a tirées du jeu, on ôtera la carte du porte-feuille, et on le placera dans le tiroir, de maniere à diriger vers

<sup>(1)</sup> Il faut faire quelque marque sur ce porte-feuille, afin de reconnoître la position qu'on doit lui donner pour faire paroître la carte qu'on voudra,

Pouverture D, la partie du cercle où il n'y a rien de peint, afin qu'on n'y apperçoive alors aucune carte.

#### REMARQUE.

Comme il peut arriver que quelques - uns de ceux qui voudront faire cette Récréation, ne soient pas assez habitués à faire tirer forcément ces trois cartes, et qu'il est toujours désagréable de se trouver en défaut, voici une maniere fort simple pour ne point manquer cette Récréation.

Disposez un jeu composé seulement de trois sortes de cartes, de maniere qu'une même sorte soit placée de suite au-dessus du jeu, l'autre au-dessous, et la troisième au milieu du jeu; faites semblant de mêler, et donnez à tirer ces trois cartes, en présentant de préférence la partie du jeu où elles se trouvent réciproquement placées; ayez en outre un jeu ordinaire dans lequel doivent manquer ces trois cartes, et substituez-le secrétement à ce premier, pendant qu'on est occupé à voir l'effet de cette lunette (1).

Si on vouloit cependant mêler effectivement ce premier jeu, en suivant la méthode qui sera enseignée, il faudroit le disposer d'abord dans l'ordre ci-après.

<sup>(1)</sup> On conçoit qu'il est aisé de faire avec cette piece diverses Récréations, soit avec des nombres ou des questions, au moyen de différens cercles de carton.

On suppose que ces trois cartes sont l'As de pique, la Dame de cœur, et le Huit de carreau.

# Ordre des cartes avant de méler.

| •                   |
|---------------------|
| 17 Huit de Carreau. |
| 18 As de Pique.     |
| 19 As de Pique.     |
| 20 Huit de Carreau. |
| 21 Huit de Carreau. |
| 22 Huit de Carreau. |
| 23 As de Pique.     |
| 24 As de Pique.     |
| 25 Huit de Carreau. |
| 26 Huit de Carreau. |
| 27 Huit de Carreau. |
| 28 As de Pique.     |
| 29 As de Pique.     |
| 30 Huit de Carreau. |
| 31 Huit de Carreau. |
| 32 Huit de Carreau. |
|                     |

Après le mélange, les Cartes ci-dessus se trouveront dans cet ordre; dix As de Pique, douze Dames de Cœur, et dix Huit de Carreau.



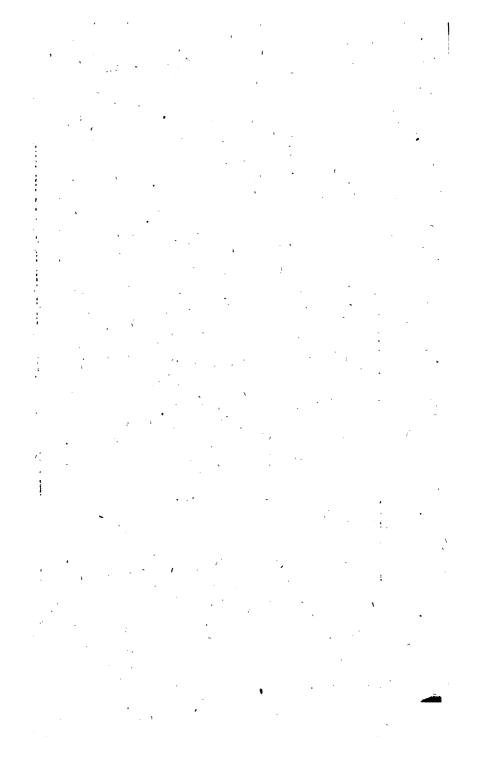



Sellier , Soulp ,

# QUARANTE-DEUXIEME RÉCRÉATION.

CADRAN MAGNÉTIQUE ET MÉCHANIQUE.

Cette piece est construite pour agir sur la table de la Sirene.

# CONSTRUCTION.

F AITES tourner le cadran à deux faces AB (Fig. première et deuxième, Planche vingt-unième) donnez-lui huit à neuf pouces de diametre et un pouce d'épaisseur; qu'un des cercles qui forment ce cadran puisse s'ôter à volonté; afin d'avoir la liberté d'y ajuster et introduire les pieces ci-après.

Que ce cadran soit supporté verticalement sur son pied C, dont la base doit avoir sept pouces de diametre, que ce pied soit en outre percé dans toute sa longueur d'un trou d'un demipouce de grosseur, et qu'il puisse entrer à vis du côté E, dans le cadran A B.

Posez ce cadran et son pied sur une tablette de bois circulaire I D, (Figures premiere et deuxieme) de neuf à dix lignes d'épaisseur et de huit pouces de diametre (voyez aussi Figure troisième) qu'elle soit creusée circulairement de la profondeur de 6 lignes jusqu'à un pouce de ses bords. Que le tout soit disposé de telle sorte que le pied C puisse, en couvrant et s'emboîtant dans cette ouverture, masquer le cercle ci-après.

Ayez un cercle d'acier aimanté (1) AB, (Figure troisieme) qui puisse entrer dans la partie de la tablette I D, qui a été creusée : ajustez-y une traverse CE, que vous percerez d'un trou F, afin. d'y river à demeure une petite tringle ou axe de fer H, (voyez Figures premiere et deuxième) qui doit entrer le long du pied C; cet axe doit être en pointe du côté L, afin que le cercle AB puisse tourner très-facilement; il doit avoir à son autre extrémité, une petite roue de champ N, qui engraine dans un pignon O(2); ce pignon doit se trouver placé vers le centre du cadran AB. et son pivot doit traverser et déborder deux cercles de bois ajustés dans l'intérieur de ce cadran, et éloignés entr'eux d'un demi-pouce; ces deux cercles servent à masquer cette méchanique.

Le pivot O doit déborder ces cercles, afin de pouvoir y ajuster quarrément et des deux côtés une petite figure de carton très-légere, peinte et découpée (3), tenant en sa main une fléche pour indiquer les différens mots qu'il faut tracer autour du cadran.

<sup>(1)</sup> Ce cercle doit être semblable pour la forme, à celui qui est caché dans la table de la Sirene, et il doit être disposé de façon qu'étant posé sur la table, ses poles soient dirigés dans un sens contraire à celui qui y est renfermé.

<sup>(2)</sup> Le nombre des dents de cette roue de champ ne doit pas être plus de trois fois celui des dents du pignon.

<sup>(3)</sup> Il faut que cette petite figure ne soit pas plus pesante d'un côté que de l'autre.

Les deux côtés de ce cadran doivent être couverts de chaque côté d'un cercle de verre (1) et c'est autour et au-dessous de ces cercles, qu'on appliquera un cadran de carton divisé en douze parties, dans chacune desquelles on transcrira les mots ci-après.

#### EFFET.

Lorsque ce cadran sera placé sur la table de la Sirene, de maniere que le centre de son cercle soit au-dessus de celui du cercle qui est caché dans. la table, ce premier cercle suivra tous les mouvemens qu'on donnera à l'autre, attendu que les poles contraires de ces deux cercles tendront toujours à se placer l'un vis-à-vis de l'autre (2); le cercle AB en se mouvant fera tourner la petite figure, et comme on peut arrêter à volonté celui qui est renfermé dans la table, il sera facile de diriger une de ces figures vers telle réponse du cadran qu'on jugera convenable, puisqu'on pourra le connoître par celui qui indiquera la figure opposée, sans qu'il soit nécessaire de voir celle qui doit être tournée du côté des spectateurs.

<sup>(1)</sup> Il faut faire tourner ce cadran de plusieurs pieces, afin de pouvoir le démonter lorsqu'il est nécessaire.

<sup>(2)</sup> Quoiqu'on ait en quelque sorte déterminé la grandeur du diametre du cercle A B, il est néanmoins essentiel qu'il soit proportionné à celui du cercle renfermé dans la table, c'est-à-dire, environ un pouce de moins.

# RÉCRÉATION (1).

On suppose qu'on a transcrit sur les cercles qui s'ajustent dans ce cadran, les vingt-quatre mots ci-après, qui désignent différens caractères, et qu'on les y a disposés de maniere que ceux qui sont analogues aux mêmes questions, se trouvent réciproquement placés l'un derriere l'autre, afin qu'en faisant cet amusement, on puisse distinguer par l'indication que donne une des figures, celle de l'autre.

On annoncera que cette piece de méchanique est construite de maniere à faire connoître aux cavaliers les caracteres de leurs amantes, et aux dames ceux de leurs amans; qu'un des Amours sert pour les unes, et l'autre pour les autres, et qu'il suffit de les interroger. On proposera à une personne d'en faire l'essai, et faisant agir secrétement le cercle aimanté renfermé dans la table, on dirigera la figure qui se trouvera convenir vers la réponse qu'on jugera avoir le plus de rapport à la personne par laquelle aura été faite la question.

<sup>(1)</sup> Cette Récréation n'est que pour servir d'exemple; et il est aisé de voir qu'on peut appliquer au jeu de cette siece quantité d'amusemens.

# EXEMPLE servant pour la Récréation ci-dessus.

| Ordre | des  | réponses | dи |
|-------|------|----------|----|
| pre   | mies | cadran.  |    |

Ordre des réponses du second cadran.

| 1 Aimable | 1 | .mai | ole. |
|-----------|---|------|------|
|-----------|---|------|------|

2 Coquette.

3 Constante.

4 Sage.

< Perfide.

6 Tendre.

7 Capricieuse.

8 Libérale.

9 Volage.

10 Econome.

II Sincere.

12 Dissimulée.

12 Sociable.

11 Galant.

10 Fidèle,

9 Vertueux.

8 Traître.

7 Doux.

6 Fantasque.

5 Prodigue.

4 Infidèle.

3 Avare.

2 Trompeur.

1 Vrai.

# QUARANTE-TROISIEME RÉCRÉATION.

Faire indiquer par le cadran méchanique les points qu'une personne a secrétement amenés avec deux dez (1).

#### CONSTRUCTION.

A BCD, (Figure quatriéme, Planche vingtuniéme) est un tuyau de carton d'environ cinq pouces de hauteur et de trois pouces de diametre

<sup>(1)</sup> Cette invention m'a été envoyée par M. de \* \* \* . pour qui je l'ai fait exécuter, et elle a très-bien réussi.

vers son entrée AB; elle a quatre pouces vers son extrémité intérieure CD; sa partie supérieure AB est creuse et a la forme d'un cône tronqué et renversé, dont l'ouverture EF n'a que sept à huit lignes de diametre, c'est-à-dire, d'une grandeur suffisante pour qu'un dez à jouer y puisse passer librement et tomber dans la piece GH, où se trouve renfermé le méchanisme qui produit cette Récréation.

GH est une piece ou un pied de bois tourné, de quatre pouces et demi de diametre, dans lequel entre à gorge le tuyau ci-dessus, elle est creusée dans son milieu d'un trou circulaire de quatre pouces de diametre sur deux et demi de profondeur; la partie supérieure de ce trou est couverte d'un cercle de bois fort mince C, soutenu sur deux pivots AB, (voyez Figure cinquiéme, même Planche) qui le traverse diamétralement; à l'un d'eux est fixée une petite poulie D qui est cachée dans l'intérieur du pied GH; un petit cordon qui est attaché d'un côté à cette poulie, est retenu de l'autre par un petit ressort caché dans ce pied, au moyen de quoi, le cercle A B fait la bascule lorsqu'on le met dans une situation à être attiré par ce ressort : pour l'en empêcher, on place en dedans de ce pied une petite détente P qui le laisse échapper lorsqu'on appuie sur un petit bouton Q : ce bouton sort très-peu sensiblement par le côté de ce pied.

Le côté de ce cercle mobile qui se trouve vers

le dessus du pied, lorsque cette détente est lâchée, est garni de deux dez qui y sont collés; ils indiquent deux points différens quelconques, ce cercle d'ailleurs remplit exactement l'entrée de l'ouverture. O dans laquelle il tourne et dont il semble être le fond, de sorte qu'on ne soupçonne point que le méchanisme ci-dessus le fait mouvoir; à cet effet, et pour le masquer encore plus, on met quatre petits pieds tournés à cette piece, et on la fait saillir en dessous vers son milieu afin que les côtés. G et H soient moins élevés; on place la bascule un peu au-dessous de l'ouverture I L.

#### EFFET.

Si après avoir jetté deux dez par l'ouverture du tuyau A B, on appuie sur la détente, le cercle I L faisant la bascule, ces dez passeront dans le pied GH, et si on ôte le tuyau, on verra en leur place ceux qui sont collés sur ce cercle: si on ne fait pas partir la détente, les dez qui ont été jettés se trouveront placés sur le cercle I L.

# RÉCRÉATION.

On présentera cette piece à une personne afin qu'elle y jette deux dez, et on ne lâchera pas pour cette fois la détente, afin qu'en retirant le tuyau, on puisse faire voir que ces dez tombent effectivement dans cette piece; on reprendra ces dez, et ayant recouvert la piece, on les y fera jetter une seconde fois, et à l'instant qu'ils tomberont, on

Tome I.

fera partir la detente, afin que le bruit que peut faire le cercle C L en tournant se confonde avec célui que font les dez. On posera ensuite cette piece sur la table, et on fera indiquer ces deux dez par le cadran de la précédente Récréation. (On suppose qu'on y a ajusté à cet effer un cercle, sur lequel doivent être indiqués les 21 points qu'on peut amener avec deux dez). On ouvrira ensuite cette piece pour faire voir que les points indiqués sont ceux des deux dez qui se trouvent dans la boëte, et qu'on croira être ceux qui ont été amenés.

Nota. On peut transcrire dans un petit billet cacheté, les points qu'on doit amener, alors on pourra se procurer cet amusement sans se servir de la table ni du cadran ci-dessus.

# QUARANTE-QUATRIEME RÉCRÉATION.

# PALINGENESIE.

# CONSTRUCTION.

A Y E Z une tablette de bois A B C D (Figure cinquieme, Planche vingt-uniéme) d'un demipouce d'épaisseur, et de sept à huit pouces quarrés, portée sur un pied C; tracez sur cette tablette une fleur ou une carte, (voyez Fig. 1<sup>re</sup>. et 2<sup>e</sup>., Planche 22<sup>e</sup>.), et découpez à jour ce que vous avez des siné; remplissez ces vuides de cire molle; prenez de grosses aiguilles à coudre, et les ayant casses en petits morceaux de cinq à six lignes de lon-



Sether, Soulp.

• . • •

gueur, aimantez-les, et les enfoncez perpendiculairement de maniere que sans se toucher entr'elles, ces ouvertures en soient néanmoins suffisamment garnies : couvrez ensuite votre tablette de côté et d'autre d'un papier bien tendu; à cet effet, après l'avoir humecté, collez-le seulement sur les bords de votre tablette.

Ayez un tamis et une petite boëte de tôle de trois à quatre pouces de diametre, garnie de son couvercle, dans laquelle vous mettrez un peu de limaille de fer.

# EFFET.

Si vous tamisez légérement sur cette tablette de la limaille de fer, elle se portera sur tous les endroits du papier qui la couvre, sous lesquels vous aurez inséré des aiguilles almantées, et conséquemment cette limaille prendra la figure de l'objet qui y aura été tracé.

### RÉCRÉATION.

On prend une fleur, ou on fait tirer une carte semblable à celle qui a été tracée, et l'ayant brûlée et réduite en cendre dans la boëte de tôle, on la secoue bien afin que la limaille se mêle avec cette cendre: on la verse ensuite dans le tamis, et on annonce qu'on va la faire revivre de ses cendres, ce qu'on exécute en apparence en tamisant dessus la tablette cette cendre mêlée de limaille.

Nota. Si l'objet n'étoit pas bien net, il fau-

droit frapper légérement sur la tablette, ou avec le tamis même, en faisant cette opération.

# QUARANTE-CINQUIEME RÉCRÉATION.

Aimanter une aiguille ou lame dont les deux extrémités présentent les mêmes poles.

#### CONSTRUCTION.

A Y E Z une lame d'acier (Figure troisième, Planche vingt-deuxième) de huit à dix pouces de longueur sur deux d'épaisseur, c'est-à-dire beaucoup plus menue, eu égard à sa longueur, que ne devroit être une lame ordinaire (1).

Pour lui donner le nord par ces deux extrémités, prenez un faisceau aimanté D dont le nord soit tourné du côté de l'extrémité A de votre lame, et l'ayant conduit jusqu'en B seulement, ramenez-le vers A: continuez ce frottement cinq à six fois sur chacune des faces de la partie de cette lame comprise entre A et B; faites la même opération sur l'autre moitié C B, en observant que ce doit toujours être le nord de votre faisceau qui doit être tourné

vers cette extrémité C.

<sup>(1)</sup> Pour aimanter une lame ou barreau d'une certaine force, il faut qu'il soit d'une grosseur proportionnée à sa longueur.

#### EFFET.

Cette lame aura alors le pole nord à ses deux extrémités, ce qu'il est aisé de concevoir, attendu qu'on peut la considérer comme étant composée de deux lames qui ont été séparément aimantées; et cela est si vrai, que si l'on a limé par un trait assez profond l'endroit B de cette lame, afin de pouvoir en former deux lames en la cassant par son milieu, elles auront toutes deux le pole sud à cet endroit, et formeront deux lames ordinaires (1).

Si au lieu d'une lame on aimante de cette maniere une grande aiguille de sept à huit pouces de longueur, on fera voir que le nord d'un aimant qu'on présente à ces deux extrémités, la repousse également, et que le sud l'attire, ce qui pourra étonner ceux qui savent que le même pole d'un aimant attire toujours constamment un des côtés d'une aiguille aimantée et repousse l'autre.

Nota. Cette expérience tend aussi à démontrer que la matiere magnétique n'entre pas par une des extrémités d'une lame aimantée pour sortir par l'autre, comme le prétendent la plupart des Physiciens.

<sup>(1)</sup> Le pole sud des deux lames se trouve vers B, sans même qu'il soit nécessaire de casser la lame, ce qu'il est aisé de connoître avec une aiguille aimantée.

# QUARANTE-SIXIEME RÉCRÉATION. MOUVEMENT PERPETUEL.

#### CONSTRUCTION.

A Y E Z une verge de cuivre A B (Figure quatrieme, Planche vingt-deuxiéme) de deux pieds de longueur, garnie d'une lentille C, et formant un balancier, dont le point d'appui soit en D; ajustez à vis sur cette verge, à un pouce et demi onviron de distance du point D, deux lames aimantées E et F de trois pouces de longueur, légérement courbées comme l'indique cette Figure; aux deux extrémités d'une traverse de cuivre GH, au milieu de laquelle se meut le balancier, fixez deux fers à cheval dont les poles soient disposés comme l'indique cette Figure, c'est-à-dire que ceux qui s'attirent mutuellement, tant de ces fers à cheval que des lames E et F, soient vis-à-vis les uns des autres, et à trois lignes au plus de distance lorsque le balancier est tranquille; attachez enfin le tout sur une planchette de bois I, que vous suspendrez à une cloison dans une situation verticale.

### EFFET.

Un balancier mis en mouvement, (voy. Fig. 5°.) monte et descend alternativement en décrivant à chaque oscillation un arc L M; ces oscillations diminuent insensiblement jusqu'à ce qu'il soit en

repos, il ne faut par conséquent qu'une force trèsfaible pour l'entretenir continuellement, c'est-à-dire de maniere que sa lentille décrive toujours des arcs semblables, attendu que la différence entre les arcs successivement décrits est très-peu sensible; il suit donc que le balancier AB, venant à remonter vers L ou vers M, les deux aimants E et F s'approcheront des talons des fers à cheval G et H qui les forceront par leur attraction à s'élever davantage Cet effet se réitérant à chaque oscillation, il semble que le balancier doit se mouvoir continuellement : on ne se dissimule pas cependant que la même force qui l'éleve, peut aussi par la même attraction le ralentir un peu dans sa chûte: cette piece n'ayant pas été exécutée, on ne peut donc assurer sa réussite; mais pour en faire l'essai, on pense qu'il faut qu'elle soit exécutée avec la plus grande précision. Quoi qu'il en soit, un pareil mouvement perpétuel ne seroit qu'un simple amusement, curieux à la vérité, mais qui ne seroit pas susceptible d'être appliqué à quelqu'objet d'utilité.

Nota. On prévient ici qu'il se trouvera dans la suite de cet Ouvrage différentes autres Récréations où l'on a employé l'aimant et dont on n'a pas cru devoir donner ici la description, attendique l'effet qu'elles produisent dépend principalement d'autres causes, telles (par exemple) que la combinaison des nombres, la Méchanique,

# 216 RÉCRÉATIONS SUR L'AIMANT.

l'Optique, la Catoptrique, &c., et qu'il étoit plus naturel de les placer dans les différentes parties de la Physique auxquelles elles sembloient avoir plus de rapport.

Fin des Récréations sur l'Aimant.



# RÉCRÉATIONS PHYSIQUES ET MATHÉMATIQUES.

# DE L'ÉLECTRICITÉ EN GÉNÉRAL.

SI les merveilles de l'électricité ont occupé depuis plus de cinquante années les plus habiles Physiciens, elles ont été aussi pour quantité d'autres personnes un objet d'amusement aussi curieux qu'agréable et instructif. En effet, le spectacle étonnant de ces nouveaux phénomenes ne pouvoit qu'exciter dans les uns le desir d'en pénétrer les causes, et dans ces derniers, celui d'en connoître les effets. Quoi qu'il en soit, on ne peut disconvenir que si cette partie intéressante de la Physique doit beaucoup aux recherches approfondies et aux expériences multipliées des savans qui nous ont précédé, ou qui

existent actuellement; il n'est pas moins constant que ceux qui ont voillu seulement s'en récréer, ont contribué à la découverte de plusieurs effets qui ont conduit ces premiers à sonder plus avant dans des mystères qui sembloient passer l'étendue de leurs connoissances (1).

L'expérience la plus célèbre (2), qui jettant un jour nouveau sur la cause de ces phénomenes, a pour ainsi dire fait sortir l'électricité de l'obscurité dont elle étoit encore enveloppée, n'a-t-elle pas été l'effet du hasard, et ne peut-on pas en conclure que ceux qui cherchent à varier les effets de l'électricité, en les appliquant à des objets d'amusemens, pourront procurer, par les expériences qu'on leur voit journellement tenter, quelques nouvelles lumieres, dont les Physiciens plus initiés qu'eux dans les secrets de la nature, ne manqueront pas de profiter, pour développer des causes, qui, comme plusieurs d'entr'eux l'ont déjà pensé, tiennent sans doute au système général (3)? C'est le

<sup>(1)</sup> Peut-être n'y a-t-il pas une seule branche de science où on ait si peu dû au génie et plus au hasard; ainsi tous ceux qui donneront un peu d'attention à cette science, ne doivent pas désespérer d'ajouter-quelque chose de nouveau au fonda des découvertes électriques. Histoire de l'Electricité, Tome III.

<sup>(2)</sup> L'expérience de Leyde, décauverse par M. de Muschembroeck.

<sup>(3)</sup> M. Dufay a cru que la matiere électrique étoit un

but général qu'on s'est proposé en variant ces expériences; puissent-elles étendre de plus en plus le goût que le siécle éclairé a pour l'étude de la Physique expérimentale. Si cette étude est si souvent remplie d'épines, s'efforcer de les couvrir de fleurs est peut-être un moyen de plus pour engager davantage à la cultiver; aussi les ouvrages sur la Physique que quelques Auteurs (1) ont su rendre aussi agréables qu'intéressans, par une méthode facile à comprendre et à la portée de tout le monde, ont-ils toujours été très-favorablement accueillis: omne tulit punctum qui miscuit utile dulci.

Quoique les anciens aient reconnu la vertu électrique (2) dans différentes substances, telle que l'ambre jaune, les pierses précieuses, &c. le peu d'observations qu'ils nous ont transmises à cet égard, se trouvent, suivant leurs écrits, réduites à si peu de chose, que o'est sans contredit aux Physiciens

des principaux agens qui entrent dans le méchanisme de l'univers.

<sup>(1)</sup> M. l'Abbé Nollet, à qui la France est redevable d'un Traité sur les Expériences de Physique, qui a beaucoup contribué à leurs progrès.

<sup>(2)</sup> La vertu électrique est une propriété particuliere, au moyen de laquelle un corps a la faculté d'attirer les corps légers qu'on lui présente. Il est des corps qui acquiérent ceste vertu lorsqu'ils ant été frottés, et d'autres qui ne peuvent l'acquérir que par la communication de ses premiers.

du dernier siècle auxquels on doit raisonnablement attribuer les premieres découvertes sur un phénomene, dont les effets paroissent et deviennent de plus en plus extraordinaires. Le succès de leurs premieres découvertes servit à leur faire connoître qu'il y avoit quantités de substances qui devenoient électriques après avoir été frottées, telle que le verre, le cristal, le soufre, les différentes résines ou bitumes, la soie, la cire à cacheter, &c. Ils observerent aussi que beaucoup d'autres substances, et particuliérement les métaux, ne pouvoient par ce même moyen acquérir aucune vertu électrique.

Ces premieres notions conduisirent naturellement à éprouver et à s'assurer quelles étoient parmi ces premieres substances celles en qui se manifestoit davantage cette vertu; l'expérience confirma que le verre paroissoit en contenir davantage que le soufre, et ce dernier plus que les autres. Ce fut-là en général, à quoi se réduisit alors le résultat de ces premieres observations, qui néanmoins conduisirent peu-à-peu à des découvertes beaucoup plus importantes; tant il est vrai que l'on marche à pas bien lents, lorsqu'il s'agit de pénétrer dans les secrets de la nature.

Cependant Otto de Guerike, auquel on est redevable d'avoir ouvert le chemin à de nouvelles recherches, observa qu'un globe de soufre qu'il électrisoit par le frottement, non-seulement avoit la vertu d'attirer les corps légers qu'on lui présentoit, mais aussi celle de les repousser, et qu'il ne les attiroit de nouveau que lorsqu'ils avoient touché d'autres corps.

Ces attractions et ces répulsions qui parurent alors importantes à démêler, occupoient depuis quelques tems les plus fameux Physiciens, lorsque Hauxbée imagina qu'il tireroit plus d'avantage d'un tube de verre : l'effet répondit parfaitement à son attente; il attiroit par son moyen les corps légers à une distance beaucoup plus considérable que n'avoit pu faire jusqu'alors Otto de Guérike. Le bruit de ces importantes découvertes réveilla l'attention des Physiciens, les engagea à travailler de nouveau, et à faire diverses expériences sur un sujet qui leur paroissoit mériter beaucoup d'attention; ils parvinrent enfin à découvrir que les corps qui par eux-mêmes étoient électriques, avoient la propriété de communiquer cette vertu à une partie de ceux auxquels on n'avoit pu en procurer par le frottement, tels que les métaux, les animaux, &c. Ils observerent encore que cet effet ne pouvoit avoir lieu qu'après avoir situé et isolé ces corps, de maniere qu'ils fussent un peu éloignés et qu'ils ne communiquassent qu'à ceux qu'ils avoient reconnu être électriques par frottement.

Ces remarques qui étoient de plus en plus intéressantes, devinrent le signal de quantité d'expériences que firent tous les Physiciens de l'Europe; ils imaginerent et firent construire diverses machines pour électriser des globes et des tubes de verre: ils suspendirent, ils isolerent sur des cordons de soie, ils poserent sur des gâteaux de résines les corps non électriques par eux-mêmes, qu'ils
voulurent rendre électriques par l'approche de ceux
qui le devenoient par frottement, et ils reconnurent que certaines substances, particuliérement les
métalliques, étant fortement électrisées, si on
en approchoit le doigt ou certains corps non électriques, il en sortoit une étincelle fort vive, et
qui occasionnoit une piquure fort sensible. Ils remarquerent aussi que l'électricité se transmettoit
dans un instant presque indivisible à de grandes
distances, lorsqu'elle pouvoit se répandre le long
d'un corps isolé et non électrique par lui-même.

Tous les Physiciens, jaloux d'avoir part aux découvertes qui restoient encore à faire sur un sujet qui de jour en jour acquéroit tant de célébrité, s'occupoient à perfectionner leurs machines et à multiplier leurs expériences; lorsque le hasard qui nous sert quelquefois beaucoup mieux que nos propres lumieres, fit découvrir à M. de Muschembroeck la plus célèbre de toutes celles qui avoient été faites jusqu'alors; ce savant Physicien de Leyde desirant éprouver si l'eau étoit de nature à recevoir et transmettre l'électricité, en ayant rempli un grand vase de verre, y fit plonger un fil d'archal suspendu au conducteur (1) de sa machine

<sup>(1)</sup> On appelle ordinairement conducteur, le tuyau de métal ou d'autre matiere couverte de métal auquel le globe

électrique, le sit électriser, et pendant qu'il touchoit d'une main l'extérieur de cette bouteille, ou, ce qui est plus vraisemblable, quelque corps non électrique qui en étoit fort proche, il s'avisa d'approcher le doigt de l'autre main vers ce conducteur; mais dans le même instant il se sentit frappé d'un coup si subit et si violent dans les deux bras et dans la poitrine, (auquel il étoit bien éloigné de s'attendre) qu'il en fut effrayé, et protesta (1) qu'il n'en recevroit pas un second quand même on lui donneroit la couronne de France.

Le bruit d'une découverte aussi extraordinaire (on l'a nommé depuis l'Expérience de Leyde), la plus célèbre sans doute dans l'Histoire de l'électricité, exerça de nouveau toute l'industrie des Physiciens; non-seulement on la répéta, mais on osa même y ajouter; on s'efforça aussi d'en pénétrer la cause, et on établit divers systèmes que des nouvelles expériences détruisirent souvent au lieu de confirmer (2). Enfin le sentiment de M. Francklin, qui, éloigné du commerce des plus savans Physiciens de l'Europe, faisoit à Philadelphie les

fournit de l'électricité. Tous corps électriques par communication sont aussi conducteurs.

<sup>(1)</sup> Il fit part sur le champ de cette découverte à M. de Reaumur, auquel il en détailla toutes les circonstances; ce fut en 1746.

<sup>(2)</sup> Celui du Docteur Watson, sur la cause qui produit cette communication, approche le plus de celui de M. Francklin, qui a été adopté par le plus grand nombre.

expériences les plus simples et les plus décisives, prévalut sur tous ceux des meilleurs Physiciens (1).

C'est donc du systême de ce savant, qui a été presque généralement adopté, dont on va donner ici une légere idée, avant que d'enseigner la meilleur maniere de construire et de préparer les différentes machines et instrumens dont on doit se servir pour exécuter les divers amusemens que peut produire l'électricité.

On croit devoir prévenir ici que si dans ces amusemens il s'en trouve quelques-uns qui semblent combattre le système de M. Francklin, on n'entend pas pour cela le contredire aucunement; mais laisser au contraire à ceux qui ont si savamment approfondi cette matiere, le soin de les accorder et concilier avec un système qu'ils ont cru, avec tant de raison, devoir préférablement adopter.

Quelle est donc essentiellement la nature de l'électricité, ou pour mieux s'expliquer, celle du

<sup>(</sup>I) M. l'Abbé Nollet est un de ceux qui ont combattu avec le plus de chaleur le système de M. Francklin. Quoi qu'il en soit, on ne peut disconvenir qu'il n'ait fait quantité d'expériences qui ont servi à répandre beaucoup de jour sur cette matiere; son sentiment sur la cause de l'électricité a même encore des partisans; plusieurs autres Physiciens, tels que Messieurs Dufay, Grey, Jallabert, Cauton, Wilson, Watson, le Pere Bécaria, &c. en ont aussi fait de leur côté de fort importantes, et qui tiennent un rang distingué dans l'Histoire de l'électricité.

fluide électrique? Est-ce le feu ou la lumiere dans toute sa pureté, et dégagée de toutes substances terrestres? ou bien est-ce une matiere particuliere dont nous ne connoissons encore qu'assez imparfaitement les effets? C'est ce qu'il paroît qu'on n'a pu démontrer jusqu'à présent, et ce qui échappera sans doute encore long-tems à la sagacité de nos recherches.

Ce qui paroît plus certain, c'est que cette matiere, quelle qu'elle soit, est composée de parties très-subtiles, puisqu'elle pénétre avec tant de faci-'lité les corps les plus denses; il est vraisemblable aussi qu'elle réside dans tous les corps, que chacun d'eux en contient une certaine quantité qui lui est propre, et que cette quantité peut être accumulée sur plusieurs d'entr'eux par différens moyens, qu'elle peut de même être diminuée. Un corps a-t-il reçu et se trouve-t-il chargé d'une quantité de matiere électrique au-delà de ce qu'il en doit avoir naturellement, elle forme autour de lui un atmosphere également répandu sur tous les points de sa surface, et ce corps est alors électrisé en plus. A-t-il au contraire perdu ou communiqué une partie de l'électricité qui lui est propre, il est électrisé en moins (1). La découverte de M. de Muschenbroeck a donné lieu a M. Francklin de faire cette

<sup>(</sup>I) M. Francklin se sert du terme d'électricité positive pour exprimer celle en plus, et d'électricité négative pour exprimer celle en moins.

distinction; guidé par l'expérience et l'observation, il a reconnu que l'électricité, comme on vient de le dire, est inhérente et inséparable de la matiere; que le verre en contient autant qu'il lui est possible d'en contenir, et conséquemment qu'électriser la bouteille, lors de l'expérience de Leyde, ce n'est pas faire entrer dans son intérieur une quantité de matiere électrique plus abondante que celle qu'elle contenoit auparavant, mais accumuler sur cette surface intérieure autant de cette matiere qu'il y en a sur ses deux surfaces ensemble; il prétend que dans cette circonstance la surface extérieure en reiette autant qu'en reçoit l'extérieure, et que la surface intérieure est toujours disposée à rendre ce qu'elle a acquis de plus, et l'extérieure à recevoir ce qu'elle a de moins; qu'elles ne peuvent le faire l'une sans l'autre, et sans qu'il y ait à cet effet une communication établie entre les deux surfaces; ce qui ne peut se faire qu'avec un corps électrique par communication: d'où il conclut que la bouteille reste chargée tant que cette communication n'est pas établie. M. Francklin prétend par cette raison qu'une bouteille ne peut être électrisée, si sa surface extérieure ne communique pas à quelque corps non électrique, sur lequel elle puisse rejetter une quantité d'électricité égale à celle qu'elle reçoit intérieurement.

La maniere dont cet illustre Auteur considere la marche et la disposition du fluide électrique, ne peut être regardée comme un système hasardé; il est au contraire appuyé par une suite d'expériences qui tendent presque toutes à démontrer que l'electricité accumulée sur un corps est toujours prête à se mettre en équilibre avec celui qui en a été privé, ou qui en contient une moindre quantité; ce qui se fair avec une promptitude, et dans certains cas avec une violence inexprimable; c'est, selon lui, le plus ou moins de différence entre l'électricité positive de l'intérieur de la bouteille dans l'expérience de Leyde, et l'électricité négative de son extérieur, (toutes choses égales (1), qui occasionne la commotion plus ou moins forte que l'on ressent en touchant d'une main l'extérieur de la bouteille, et de l'ausse son crochet ou le conducteur, et qui produit l'équilibre qui se rétablit en

<sup>(</sup>I) On conçoit que la commotion peut être aussi plus ou moins forte, eu égard au volume de la bouteille, attendu que le choc est produit alors par une plus ou moins grande quantité de fluide électrique; c'est pourquoi on a imaginé ce qu'on nomme batterie, qui n'est autre chose qu'un assemblage de Bouteilles qu'on électrise toutes ensemble, et avec lesquelles on fait les expériences les plus fortes. On prévient ici qu'il faut user de beaucoup d'attention et de prudence lorsqu'on en fait usage, attendu qu'il pourroit être fort dangereux d'en recevoir la commotion, ce qui peut quelquesois être l'effet du hasard, puisqu'il suffit de toucher, sans y faire attention, quelque corps non électrique qui communique avec l'extérieur d'une de ces bouteilles, et d'approcher en même-tems quelque partie du corps d'un endroit quelconque qui dépende du conducteur de la machine électrique.

un instant indivisible par le passage subit de la matiere électrique au travers les bras et le corps de celui qui la reçoit.

M. Francklin, considérant que lorsqu'il y a quelques parties anguleuses ou qui se terminent en pointe sur les corps qu'on électrise, elles laissent échapper facilement le fluide électrique, présuma avec raison, ainsi que quelques autres Physiciens l'avoient déjà pensé, que ces pointes pouvoient avoir aussi la vertu de l'attirer (1); il alla même jusqu'à se persuader qu'on pourroit, par leur moyen, attirer l'électricité dont un nuage orageux seroit chargé: cette expérience a été faite par les plus habiles Physiciens de l'Europe, et on l'emploie actuellemont avec succès pour garantir les édifices d'être endommagés par la foudre.

On s'est donc assuré que les pointes sont propres à attirer le fluide électrique sans aucune explosion et à de bien plus grandes distances que ne le peuvent faire les corps qui sont arrondis; et que d'un autre côté elles ont la propriété de le laisser échapper avec facilité, au lieu que ces derniers corps

<sup>(1)</sup> Si on adapte à un conducteur qu'on électrise quelque corps pointu ou anguleux, on apperçoit dans l'obscurité une aigrette lumineuse, qui n'est autre chose que le fluide qui s'échappe; et si l'on présente une pointe au conducteur, on apperçoit à son extrémité un point lumineux, qui n'est autre chose aussi que l'électricité du conducteur qui y pénétre; si cette pointe est isolée, elle se charge, et on peut en tirer des étincelles.

contribuent à le conserver dans les conducteurs où il a été accumulé. C'est en suivant les principes ci-dessus qu'on a composé les divers amusemens dont on donne ici la construction.

Explication et définition de quelques termes qui ont rapport à l'électricité et à ses expériences.

Electriser en plus ou positivement, c'est accumuler sur un corps une quantité d'électricité qu'el-conque au-delà de celle qu'il contient naturellement.

Electriser en moins ou négativement, c'est soustraire une certaine quantité de l'électricité qu'un corps contient naturellement.

Isoler un corps, c'est le disposer de maniere qu'il ne puisse communiquer, en aucune façon à d'autres corps qu'à ceux qui sont électriques par eux-mêmes, ce qui se fait en le suspendant sur des cordons de soie, ou en le posant sur un plateau de verre, ou sur un gâteau de résine.

Tirer l'étincelle, c'est approcher le doigt ou quelqu'autre corps non électrique d'un corps électrisé, soit qu'on l'a tire simplement, soit en excitant la commotion suivant l'expérience de Leyde.

Recevoir la commotion, c'est faire sur soimême l'expérience de Leyde, en touchant d'une main la bouteille; et de l'autre son crochet ou le conducteur.

Le plateau est un cercle de verre que l'on fait tourner sur son centre, et qui rassemble par le frottement des coussins la matiere électrique répandue dans le verre et dans les corps avec lesquels il communique.

Les conducteurs (1) sont des cylindres de cuivre ou de fer-blanc, ou même de carton doré; leur usage est de recevoir et transmettre l'électricité que rassemble le globe ou le plateau.

La chaîne est un conducteur particulier qui procure la facilité de transmettre l'électricité aux per-

sonnes et aux corps qu'on veut électriser.

Le gâteau est une planchette ou tabouret d'environ un pied quarré, dont les quarre pieds sont de verre, et sur lesquels on isole les personnes qu'on veut électriser.

L'excitateur est une branche de cuivre, ayant la forme d'un arc, et dont les extrémités sont terminées par deux petites boules de même métal; on s'en sert pour faire les expériences qui ont rapport à celles de Leyde, sans en ressentir aucunement la commotion.

L'électrometre est un instrument quelconque, avec lequel on peut mesurer la force de l'électricité.

Une batterie est un assemblage de plusieurs bouteilles ou vases garnis de métal intérieurement et

<sup>(1)</sup> Tous corps non électriques sont réputés conducteurs, et les plus parfaits sont les métaux, l'eau et les animaux. Les corps électriques par eux-mêmes s'appellent non-conducteurs.

extérieurement (1) avec lesquels on augmente considérablement les effets de l'expérience de Leyde.

Les aigrettes sont de petits cônes lumineur, dont les rayons sont convergens ou divergens, on les apperçoit dans l'obscurité à la pointe des corps qui laissent échapper ou qui attirent le fluide électrique.

Charger une bouteille ou un vase, c'est accumuler dans son intérieur une quantité de matière électrique. La décharger, c'est faire passer cette même quantité de fluide sur son extérieur.

CONSTRUCTION d'une machine électrique et des différentes pieces principales qui doivent y étre jointes pour exécuter les expériences et les amusemens qui suivent.

Quoiqu'à force de varier la construction des machines dont on s'est servi depuis qu'on a fair diverses expériences sur l'électricité, particuliérément lorsqu'on commença à se servir de globes de verre", on soit enfin parvenu à les simplifier et même à éviter une partie des inconvéniens dont les premieres étoient susceptibles; on a trouvé néanmoins depuis peu une nouvelle construction plus simple (2), en substituant aux globes dont on

<sup>(1)</sup> M. Watson, qui a fait des découvertes très-importantes sur cette matière, est celui qui a imaginé d'assembler ainsi plusieurs vases, et de les charger et décharger en même-teins.

<sup>(2)</sup> Ces machines, imaginées par M. Ramsden, nous Piv

s'étoit servi jusqu'à présent, des plateaux de glace qui fournissent aux conducteurs une plus grande affluence de matiere électrique, sans qu'il soit nécessaire de les faire tourner avec la même rapidité; cette construction a même un double avantage, en ce qu'elle occupe bien moins de place, et qu'on peut poser la machine sur une table et la renfermer dans une boëte lorsqu'on en a fait usage.

Ayant déterminé la grandeur du plateau de verre dont vous voulez vous servir, qui doit être de quinze pouces au moins de diametre (1) et de deux lignes d'épaisseur, afin de pouvoir être employé avec succès à faire les expériences qui demandent une certaine abondance de fluide électrique; faites-le percer en son centre d'un trou d'un pouce

ont été apportées d'Angleteire, mais on les fait actuellement aussi bonnes à Paris.

<sup>(1)</sup> Quoiqu'en général un plateau d'un plus grand diametre fournisse davantage de matiere électrique, cette quantité n'est pas proportionnée à la différence qui se trouve entr'eux, comme il paroît naturel de le penser; il arrive même assez souvent qu'un plateau de qu'inze pouces donne autant qu'un de vingt, en les faisant même toumer un égal nombre de tours; ce qui provient de la qualité de la glace qu'on a employée qui se trouve plus ou moins électrique. On a remarqué que les glaces soufflées, dont la matiere est un peu verdâtre, sont ordinairement les meilleures que l'on puisse employer. Les plateaux de verre bleu leur sont encore préférables, mais ils coûtent beaucoup plus.

• : '

• 

<del>-</del> .



Sellier , Seulp.

de diametre, et polir sur ses bords qui doivent être arrondis.

Ayez une planche A, (Figure premiere, Planche 23°) d'un pied de long sur quatre pouces et demi de large et un pouce d'épaisseur, sur laquelle vous éleverez les deux montans F et G, de dixhuit pouces de hauteur et deux pouces de largeur-Ces montans doivent s'élargir par le bas et entrer à mortoise dans la planche ci-dessus, sur laquelle on les assujettit avec des vis. Joignez ces deux montans par leurs extrémités supérieures avec un arc de bois H, qui puisse s'ôter à volonté, au moyen de quatre pointes de fer qui doivent entrer dans ces montans.

Percez ces deux montans de deux trous exactemens placés l'un vis-à-vis de l'autre, afin d'y ajuster l'axe de cuivre B, sur lequel vous fixerez le plateau entre les deux hémisphéres C et D, dont celui C doit entrer à vis dans cet axe: observez de garnir de plomb ou de cuir les côtés applatis de ces hémispheres qui serrent et contiennent le verre: il est essentiel que cet axe soit mobile sur sa longueur, afin que le plateau cédant par ce moyen à la pression des coussins ci-après, il ne soit pas en danger d'être cassé par leur résistance.

Ajustez sur les deux montans F et G les quatre coussins I L M N; qu'ils soient de même épaisseur, et posés à un demi-pouce de distance de la circonférence du plateau; que ceux L M, placés sur le montant G, y soient retenus à demeure par deux

#### DE L'ÉLECTRICITÉ 234

vis, et que ceux placés sur l'autre montant. F soient mobiles sur deux tiges, afin de pouvoir les avancer plus ou moins sur le plateau au moyen des vis de pression O et P(1); ces coussins doivent être montés sur des plaques de cuivre; on les garnit de crin, et on les recouvre de peau de veau ou de maroquin bien séche; on peut leur donner cinq pouces de hauteur sur deux pouces et demi de largeur.

- E; est une manivelle de cuivre de six pouces de longueur, elle entre quarrément à l'extrémité de l'axe B, et sert à faire tourner le plateau lorsqu'on fait usage de la machine; toute cette piece enfin doit se démonter pour pouvoir nétoyer les coussins et le verre en cas de poussiere ou d'humidité; la sécheresse (2) et la propreté contribuant beaucoup à l'effet qu'elle produit.

<sup>. (1)</sup> Afin de rendre le frottement du plateau plus doux, on peut mettre un ressort sous chacun des coussins L et M aux endroits où appuient les vis.

<sup>(2)</sup> Dans les tems humides, il faut ôter les coussins et les faire sécher à un feu doux pendant quelques heures; on peut aussi faire chauffer le plateau et l'essuyer à plusieurs fois avec un linge bien sec; on doit aussi mettre sur les coussins un peu d'amalgame composé de blanc d'Espagne bien fin et bien sec, mêlé avec égale quantité de la poussiere d'étaim et de mercure qu'on ôte de derriere les glaces; mais quoique cette précaution augmente de beaucoup l'électricité, on n'en peut obtenir qu'un effet très-foible lorsque l'air est charge d'humidité; l'eau étant un excellent conducteur, absorbe le peu de matiere électrique que four-

Sur le côté de la planche A doit être ajustée, au moyen de deux charnières, la planche Q, qu'il faut creuser à l'endroit R, afin qu'elle puisse recevoir le support T; ce support est composé d'un cylini dre de verre massif de six à sept pouces de longueur, mastiqué sur un pied de bois tourné, de cinq pouces de diametre, lequel entre dans Pouverture R; un petit verrouil V le rétlent et l'empêche de vaciller; c'est sur ce cylindre de verre, qui est garni à son extrémité supérieure d'une forte virole de cuivre surmontée d'une vis, que se monte le conducteur de cuivre X': ce conducteur doit être creux, et on peut lui donner douze à quinze pouces de longueur et un pouce et demi d'épaisseur; il faur le terminer de part et d'autre par deux boules qui y soient vissees, et dont ceffe Y est traversée par un demi-cercle de laiton, de trois lignes d'épaisseur : aux extrémités duquel doivent être ajustées à vis, deux boëtes de cuivre Z'et Z, du fond desquelles sortent plusieurs pointes qui viennent à fleur de ces mêmes boëtes; ces pointes qui doivent se trouver placées très-piès du plateau et à même distance de son centre que les coussins, sont destinées à tirer l'électricité qu'il fournit au conducteur; la boule Y doit se trouver placée visàvis le centre du plateau. (Voyez la Figure).

Il faut éviter soigneusement, en construisant

nit alors le plateau : le tems sec est le plus favorable, surtout lorsqu'il régne un vent du nord.

cette machine, d'y faire aucune moulure, attendu qu'il est essentiel que tout conducteur d'électricité n'ait aucune partie anguleuse, qui laisseroit échapper continuellement une partie du fluide électrique dont on voudroit le charger.

La piece I, (Figure deuxième) est un électrometre composé d'un petit cylindre de cuivre I, de trois pouces de longueur et divisé en trente-six lignes; il est terminé d'un côté par une petite boule N, de six lignes de diametre, et de l'autre par un bouton M, et il coule dans le pied L; ce pied se pose sur la même planche qui porte le conducteur. et à l'endroit O est ajustée une vis qui le fixe : la boule de cet électrometre doit se trouver placée à la même hauteur que le conducteur, dont elle doit s'approcher tout-à-fait lorsqu'on pousse entiérement le bouton, et s'éloigner de deux pouces lorsqu'on le retire de même ; cet instrument sert à connoître à quelle distance se tire l'étincelle lorsqu'on charge le conducteur; le pied de bois L qui le soutient doit être percé dans toute sa longueur et rempli d'un fil de métal, afin qu'il puisse se décharger plus promptement de l'électricité que recoit l'électrometre.

Cette machine se pose sur le bord d'une table, et s'y fixe au moyen de deux griffes de cuivre (Voyez Figure troisième).

A, (Figure quatriéme) est un grand vase de verre de huit à dix pouces de diametre et de six à sept pouces de hauteur; on le couvre extérieur

rement et intérieurement d'étaim en feuilles, semblable à celui dont se servent les Miroitiers pour mettre les glaces au teint (1), à la réserve d'un pouce et demi vers les bords.

AB, (Figure cinquiéme) est un excitateur, il est fait d'une tringle de laiton de douze à quinze pouces de long, courbée et terminée par deux petits globes de cuivre de quatre à cinq lignes de diametre: on en fait aussi de deux pieces et qui s'ouvrent comme un compas. (Voyez la Fig. sixiéme), ce qui ne laisse pas d'avoir son avantage dans plusieurs opérations.

Il faut avoir aussi un grand tuyau ou conducteur de fer-blanc, ou de carton doré, terminé des deux extrémités par un hémisphere; on le suspend au plancher au moyen de plusieurs cordons de soie afin de l'isoler; c'est de la grandeur et de la surface de ce conducteur que dépend la force de l'étincelle électrique, et il doit communiquer à celui de la machine au moyen d'une chaîne qui les joigne l'un et l'autre. On conçoit qu'ayant une surface fort étendue, il se charge d'une grande quantité de matiere électrique (1).

<sup>(1)</sup> Cet étaim s'applique très-aisément sur le verre avec la gomme arabique, ou encore mieux avec la colle de poisson.

<sup>(2)</sup> La machine électrique qu'a fait construire M. le Duc de Chaulne, et avec laquelle il fait les expériences les plus fortes, étoit accompagnée d'un conducteur de douze à quinze pieds de long, sur dix à douze pouces de diametre,

# DE L'ÉLECTRICITÉ

238

Il faut un peu plus de tems pour le charger entié-

On doir avoir aussi un tabouret (1) composé d'une planche d'environ un pied quarré, soutenu sur quatre pieds de verre; il sert à isoler les personnes qu'on veut électriser; il faut joindre à ces pieces quelques bouteilles de différentes grandeurs, garnies de métal, et quelques plateaux de verre ou de soufre pour les isoler lorsqu'il est besoin.

Nota. Les pieces ci-dessus sont celles qui composent en général la machine électrique; celles qui sont relatives aux amusemens qui suivent, seront décrites à mesure que leur usage se présentera.

#### REMARQUE.

Quelqu'ingénieuse que soit cette construction, j'ai cru devoir y faire quelques changemens, non-seulement pour me la rendre plus commode, mais encore pour obtenir une plus grande quantité d'électricité; à cet effet, au lieu des deux boëtes Z et Z, je fais ajuster aux deux extrémités de l'arc A (Figure première et deuxième, Planche 24°) un double peigne de cuivre B C qui reçoit l'électri-

et quoique le plateau ne fût pas fort grand, on tiroit les étincelles les plus violentes de six à sept pouces de distance; une pointe présentée à trois ou quatre pieds de ce conducteur en attiroit l'électricité.

<sup>(1)</sup> On se sert également d'un gâteau de résine ou de soufre de trois à quatre pouces d'épaisseur.



Sellier , Sculp.

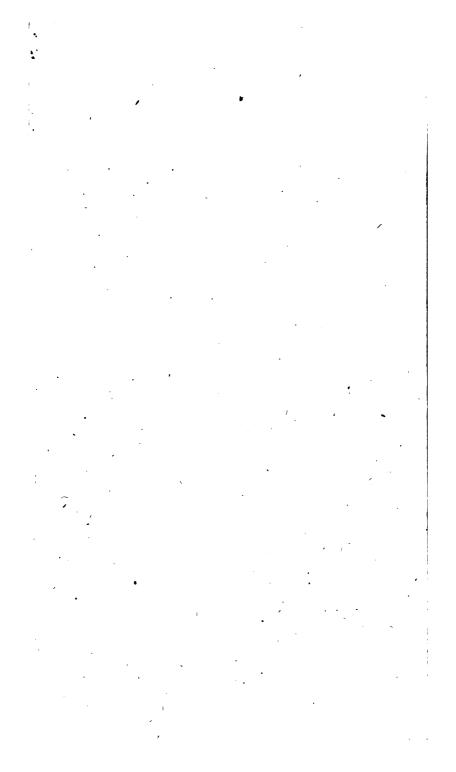

cité des deux surfaces du plateau ; j'incline cet axe de maniere que ces peignes se trouvent proche des coussins coù j'ai remarqué que le fluide électrique est toujours beaucoup plus abondant. Au lieu d'employer pour conducteur un cylindre de cuivre, je me sers d'un globe D, de cinq à six pouces de diametre, isolé sur un tube de verre; ce globe est surmonté d'un anneau N qui s'y ajuste à vis; et du côté G est un trou taraudé dans lequel se vissent les pieces propres aux différentes expériences et amusemens; indépendamment de ces changemens je fais vernir à cinq à six couches la monture en bois qui porte le plateau, et j'isole la planche H sur quatre supports de verre I qui y sont mastiqués, ainsi que sur la planche L. Cette derniere planche se visse sur une table lorsqu'on veut faire usage de cette machine. On verra dans quelques-unes des Récréations qui suivent l'avantage qu'on peut tirer de cette nouvelle construction.

## PREMIERE RÉCRÉATION.

Charger le conducteur de matiere électrique, et l'en décharger en diverses manieres.

L A machine électrique dont on vient de donner la construction étant bien fixée sur une table solide, essuyez avec un linge fin et sec (1) le plateau, les

<sup>(2)</sup> Si le tems étoit un pen à l'humidité, il faudroit faire chauffer le lirge.

coussins et toutes les autres parties qui en dépendent; et ayant établi avec la chaîne une communication à un conducteur de fer-blanc (1) isolé sur des cordons de soie, et suspendu au plancher; mettez avec un petit tampon de serge de l'amalgame de vif-argent et de blanc d'Espagne (2) sur les deux faces du plateau aux endroits qui frottent sur les coussins; serrez les vis qui les font appuyer sur le plateau jusqu'à ce qu'en tournant la manivelle, son mouvement ne vous semble pas trop rude (3); électrisez par ce moyen le conducteur.

# EFFET.

Si vous faites cette expérience dans l'obscurité, vous appercevrez une lumiere fort vive et blanchâtre qui sortira des coussins et entrera par les pointes des boëtes ou peignes qui transmettent la matiere électrique au conducteur; vous verrez ce

<sup>(1)</sup> On peut se dispenser de mettre ce deuxième conducteur, lorsqu'on n'a pas besoin d'une forte étincelle.

<sup>(2)</sup> Il faut prendre le teint de derriere les vieilles glaces, le bien mêler avec un peu de blanc d'Espagne qu'on aura fait sécher, et le conserver bien sec dans une boëte, ou bien triturez dans un mortier du vif-argent avec du cinabre en poudre, et mêlez-y un peu de suif de mouton dont vous composerez une pâte avec laquelle vous frotteres légerement les coussins.

<sup>(3)</sup> Il ne faut pas trop serrer les coussins, cela ne sert qu'à donner de la fatigue, sans augmenter beaucoup la force de l'électricité.

même fluide se répandre quelquefois sur toute la surface du plateau; ce qui sera d'autant plus sensible, que le tems sera plus favorable; et dans un tems sec, il se formera même des éclairs continuels et successifs sur toute sa surface.

Le conducteur étant électrisé, si vous en approchez le doigt à un endroit quelconque, il en sortiraune étincelle lumineuse et pétillante, qui vous causera une piquûre fort sensible; si vous en approchez un corps de quelque métal que ce soit, et dontl'extrémité soit arrondie, l'étincelle s'élancera de même vers ce corps, et dans l'un ou l'autre cas toute l'électricité accumulée sur le conducteur sera attirée (1); et si l'on veut tirer une deuxième étincelle, à peine sera-t-elle sensible.

Si à une distance plus ou moins grande du considucteur, suivant la force de l'électricité, on présente une pointe de métal que l'on tient dans la main, on tirera de même la matiere électrique dont il sera chargé, avec cette différence qu'on ne la verra pas sortir de ce conducteur; on apperce-vra seulement un petit point lumineux à l'extrémité de cette pointe par où se précipite le fluide. Enfin si au lieu de tenir cette pointe dans sa main, on la place sur le conducteur, ce même fluide s'échappera par cette pointe en forme d'aigrette lumineuse, ce qui aura lieu pendant tout le tems qu'on

<sup>(1)</sup> On suppose qu'on a cessé de faire tourner le plateau au moment qu'on tire l'étincelle.

fera tourner le plateau, et à l'instant qu'on cessera, certe aigrette disparoîtra et le conducteus ne sera que très-peu chargé.

#### REMARQUE.

Les expériences ci-dessus font voir, premièrement, que l'atmosphere électrique dont le conducteur est chargé, est également répandu sur toute sa surface, puisqu'à quelqu'endroit qu'on en approche le doigt ou quelqu'autre corps non électrique, l'étincelle part aussi-tôt et à la même distance. Secondement, que cet atmosphere, quelqu'étendu qu'il soit, s'échappe en entier dans un même instant (1), et se répand de proche en proche sur tous les corps non électriques qui communiquent à celui qui lui a été présenté, jusqu'à ce qu'il se rende aux corps mêmes qui l'ont fournis au plateau et au conducteur, en supposant néanmoins que cette communication ne se trouvât pas interrompue par quelques corps non électriques; car sans cela les corps qui auroient tiré l'étincelle seroient eux-mêmes surchargés de matiere électrique au-delà de ce qu'ils en contiennent naturellement, et le conducteur ne seroit pas alors entié-

<sup>(1)</sup> Ne pourroit-on pas supposer que ce passage si prompt du fluide électrique par un seul endroit, en resserre et réunit toutes les parties au point de les faire paroître étincelantes, et que ces étincelles sont plus ou moins fortes en proportion de la quantité de matiere électrique qui les produit ?

rément déchargé. Troisiémement, que ce fluide flectrique entrant avec tant de facilité par les pointes qui se trouvent placées dans son atmosphere, on en peut conclure que le plateau, ou plutôt le verre, a la propriéré de pouvoir rassembler continuellement, autour de lui, une quantité de matière électrique qui lui est fournie par les corps non électriques qui l'environnent, et que cette même matière lui est enlevée successivement, par les pointes que lui présente le conducteur, de la même manière qu'une pointe présentée à ce même conducteur, la lui enleve à son tour.

# DEUXIEME RÉCRÉATION.

Attirer un corps léger nageant sur l'eau.

#### PRÉPARATION.

UNE bouteille, ou un tube électrisé ayant la vertu d'attirer les corps légers qu'on lui présente, ayez un flacon de cinq à six pouces de long; garnissez-en l'extérieur jusqu'à un pouce de son ouverture avec de l'étaim en feuilles (1); fermez-le avec un bouchon de métal où soit ajusté un petit fil de laiton qui plonge dans l'eau dont vous devez emplir aux trois quarts ce flacon; mettez ce flacon

<sup>(</sup>I) On peut, si l'on veut, se dispenser de le garnir d'étaim, la main dans laquelle on le tient pouvant lui servir de garniture.

dans un étui, de maniere que son couvercle ne touche pas et n'approche pas même trop près du bouchon; électrisez cet étui en présentant son bouéhon au conducteur de la machine électrique.

#### EFFET.

Si ayant jetté sur un bassin ou sur un plat rempli d'eau un corps léger quelconque qui puisse y nager, vous en approchez à quelque petite distence le bouchon de ce flacon, vous attirerez ce corps et le conduirez sur la surface de l'eau, avec la même facilité que vous attireriez une aiguille avec un aimant, ce qui paroîtra fort extraordinaire à ceux qui n'imagineront pas que ce flacon que vous tirez de votre poche a été électrisé.

Nota. Il faut électriser ce flacon très-peu de tems avant que d'en faire usage, attendu qu'il ne peut conserver long-tems sa vertu électrique, à cause de son peu de volume.

# TROISIEME RÉCRÉATION. PLUIE LUMINEUSE.

# PRÉPARATION.

CONSTRUISEZ un petit guéridon ou support de cuivre AB, (Figure troisième, Planche 24<sup>e</sup>) ou simplement de bois, mais dont la plaque A soit couverte de métal; donnez à cette plaque quatre à cinq pouces de diametre, et qu'elle soit montée sur une tige qui entre dans le pied B; afin de pouvoir commodément l'élever ou l'abaisser à volonté, au moyen de la vis F; couvrez cette plaque d'un tube de verre C, de deux pouces de hauteur (1); ayez une autre plaque de cuivre D, dont le diametre soit plus petit que celui de la plaque B, c'est-à-dire, qu'elle puisse entrer librement dans le tube. C; faites communiquer cette plaque au conducteur, au moyen d'une petite chaînette; répandez sur la plaque A une pincée ou deux de limailles de cuivre ou des petites parcelles de cuivre dont on se sert pour dorer et que vous aurez découpé très-fin; placez ce support sur la table, électrisez le conducteur.

#### EFFET.

Les petites parcelles de métal que vous aurez semées sur la plaque inférieure A, étant attirées et électrisées par la plaque B, sont repoussées aussitôt sur celle A, où s'étant dépouillées de leur électricité, elles sont attirées et repoussées de nouveau, et comme à chaque contact toutes ces parcelles tirent une étincelle de la plaque D, il semble qu'il tombe continuellement dans l'intérieur de ce tube une pluie lumineuse : elle paroît dans tout son

<sup>(1)</sup> On peut pour cet effet faire couper la partie supérieure d'un gobelet ou d'un bocal de verre.

éclat lorsqu'on exécute cet amusement dans l'obscurité et par un tems favorable à l'électricité (1).

# QUATRIEME RÉCRÉATION. DANSE ÉLECTRIQUE.

#### PRÉPARATION.

FAITES faire deux plaques A et B, (Figure quatriéme Pl. 24e) de même forme que celles décrites à la précédente Récréation; observez seulement qu'elles doivent avoir cinq à six pouces de diametre.

Ayez plusieurs petites figures de deux pouces de hauteur, peintes en transparent sur les deux côtés d'un papier suffisamment mince, afin qu'elles soi nt plus légeres; faites-les dessiner de maniere que le haut de la tête, ainsi que l'un des pieds, forme une pointe, (voyez Figure cinquiéme); posez le pied C et sa plaque B sur la table, et suspendez au conducteur la plaque A, desorte qu'elle se trouve directement et parallelement au-dessus et environ à trois pouces de distance de la plaque B; électrissez ensuite le conducteur.

#### EFFET.

Suivant l'explication donnée à la précédente

<sup>(1)</sup> Cette pluie lumineuse disparoît à l'instant où l'on cesse d'électriser le conducteur.

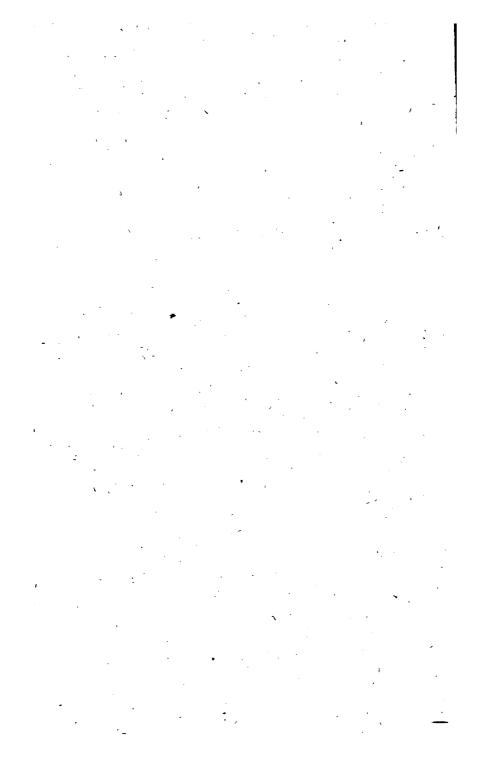

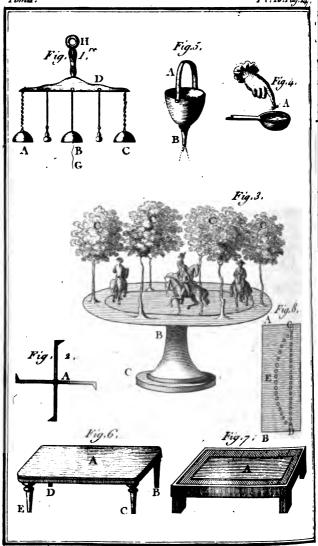

Sellier, Seulp.

Récréation, ces petites figures seront continuellement attirées et repoussées entre les deux plaques pendant tout le tems qu'on électrisera le conducteur; ce qui formera une espece de danse électrique qui sera fort récréative.

Nota. Si l'on vouloit faire danser deux peties, figures ensemble, il faudroit alors que les platques fussent plus grandes, et au lieu de les faire rondes, on pourroit leur donner la figure d'un ovale fort allongé, sans quoi les figures viendroient à se toucher.

# CINQUIEME RECREATION. CARILLON ELECTRIQUE.

#### PRÉPARATION.

A Y E Z trois petits timbres ABC, (Fig. premiere, Pl. vingt-cinquiéme) d'environ un pouce et demi de diametre; suspendez-les à une petite réglede cuivre D de six pouces de longueur, en observant que ceux A et C doivent l'être avec une chaîne, et celui B avec un cordon de soie, et qu'en outre le timbre B doit communiquer par une chaîne G à la table sur laquelle est placée la machine électrique; suspendez encore avec un cordon de soie, dans les deux intervalles qui se trouvent entre ces timbres, deux petits boutons ou globules de cuivre pour leur servir réciproquement de battans;

#### RÉCRÉATIONS

148

faites communiquer le tout au conducteur, ma moyen de l'anneau H.

### EFFET.

Lorsque l'on électrisera le conducteur, les deux timbres A et C qui lui communiquent seront également électrisés, et ils attireront par conséquent les petits battans; ces battans qui sont isolés sur des cordons de soie s'électriseront et seront aussitôt repoussés vers le timbre B qui n'est point isolé et sur lequel se déchargeant par conséquent aussitôt de leur feu, ils seront de nouveau attirés par les timbres A et C, et frapperont alternativement ces timbres et celui B, ce qui produira un petit carillon qui durera pendant tout le tems qu'on électrisera le conducteur; et si l'on fait cet anusement dans l'obscurité, on appercevra un trait de lumière qui se succédera continuellement entre ces timbres et leurs battans.

Nota. Si l'électricité est forte, ces traits de lumiere passeront d'un timbre à l'autre, sans m'me que les battans les frappent, leur mouvement ne pouvant acquérir alors autant de vitesse que le fluide.



# SIXIEME RÉCRÉATION.

COURSE ELECTRIQUE DE CHEVAUX (1).

#### CONSTRUCTION.

A JUSTEZ sur une chape A, (Figure deuxiéme, Planche 25°) sembfable à celles dont on se sert pour les aiguilles de boussole, quatre petits fils de laiton pointus, et courbés par leurs extrémités dans des directions contraires; donnez-leur à chacun deux à trois pouces de longueur; couvrez ces fils d'un cercle de carton léger, sur lequel vous poserez quatre petites figures peintes, et découpées sur du carton fort mince, représentant deux chevaux courans, et disposez-les de manière que ce cercle venant à tourner, ils paroissent se poursuivre successivement les uns les autres.

Suspendez ce cercle sur un pivot, que vous isolerez sur le tube de verre B, soutenu par le piedestal C (Figure troisième); faites communiquer ce pivot au conducteur de la machine électrique, au moyen d'une petite chaînette, ou simplement un fil de fer qui n'en gêne pas le mouvement.

# FFFET.

Lorsqu'on électrisera le conducteur, ce cercle tournera avec une vîtesse proportionnée à la force de l'électricité, et à la résistance que l'air oppose;

<sup>(1)</sup> Cet amusement est de M. Kinnersley.

vraisemblablement au passage du fluide électrique qui pendant tout le tems de l'électrisation s'échappera par les pointes de ces fils de laiton, ce qui formera une espece de course de chevaux fort amui sante.

# SEPTIEME RÉCRÉATION.

Enflammer l'esprit - de - vin ' avec l'étincelle électrique.

#### PRÉPARATION.

AYEZ une petite cuiller de cuivre A, (Figure quatriéme, Pl. vingt-cinquiéme) dont le manche puisse entrer dans un trou fait au conducteur; versez-y de bon esprit-de-vin rectifié; électrisez ensuite le conducteur.

#### EFFET.

Si vous plongez brusquement et perpendiculairement le doigt dans cette cuiller jusqu'à une petite distance de la liqueur, et que le tems soit favorable à l'électricité (1), l'étincelle que vous tirerez alors de l'esprit-de-vin l'enflammera aussi-tôt. Cet effet aura également lieu, si une personne isolée sur le plateau et qu'on électrise, tient en sa main

<sup>(1)</sup> Comme il est nécessaire d'avoir une forte étincelle, il faut faire communiquer le premier conducteur au grand conducteur de fer-blanc; ou, si l'électricité n'est pas forte, il faudroit chausser un peu l'esprit-de-via.

cette cuiller, et qu'une autre personne non isolée tire l'étincelle; il en est de même lorsque la personne non isolée tient la cuiller, et que celle qu'on électrise tire l'étincelle.

Nota. On peut enflammer l'esprit-de-vin avec tous les corps non électriques, de même qu'avec le doigt, pourvu qu'on fasse particulièrement usage des métaux qui sont propres à tirer les plus fortes étincelles. Cette expérience semble prouver que le feu élémentaire ou la lumiere ont beaueoup de rapport avec la matiere électrique.

# HUITIEME RÉCRÉATION. JET D'EAU LUMINEUX.

#### RRÉPARATION.

A Y E Z un petit entonnoir de fer-blanc, (Figicinquiéme, Planche vingt-cinquiéme) auquel vous ajusterez une anse A, afin de pouvoir le suspendre au conducteur; que l'ouverture B, par où s'écoule l'eau, soit d'un très-petit diametre, afin qu'elle ne puisse tomber que goutte à goutte; électrisez le conducteur.

### EFFET.

L'eau, au lieu de tomber goutte à goutte, formera un jet continu, qui prendra la figure d'un cône, dont la pointe sera à l'extrémité du tube de cet entonnoir; et si l'électricité est forte, ce jet, dans l'obscurité, paroîtra entierément lumineux.

Si, au lieu de tomber goutte à goutte, cette eau forme un filet continu qui soit reçu dans un vase de verre ou de métal, pourvu que ce dernier soit isolé sur un plateau de verre ou de soufre, on pourra alors, en approchant le doigt de ce filet d'eau, en tirer une étincelle de même que si on l'approchoit du conducteur. On pourroit tirer de même l'étincelle du vase de métal.

# NEUVIEME RÉCRÉATION.

TIRER du feu de toutes les parties du corps d'une personne.

#### PRÉPARATION.

A y E z un tabouret composé d'une planche A, (Figure sixième, Planche 25e) d'environ quinze pouces de long, sur un pied de large, soutenue par quatre piliers ou pieds de verre massif BCDE, de cinq à six pouces de hauteur; ces pieds doivent entrer et être mastiqués dans quatre pieces de bois tournés, qui doivent être solidement ajustés sous cette planche (1).

<sup>(1)</sup> On est dans l'usage de construire ainsi ces tabourets, et effectivement ils sont plus propres et plus commodes que les gâteaux de résine dont on se servoit; je crois cependant qu'un tabouret soutenu sur de simples pieds de bois et couvert d'un demi-pouce de soufre fondu A isole-

# SUR L'ÉLECTRICITÉ. 253.

Faites monter une personne sur ce tabouret, de maniere qu'aucune partie, soit de son corps ou de ses vêtemens, ne puisse toucher en aucune façon au plancher ou aux autres corps qui l'environnent et peuvent être placés auprès d'elle; qu'elle tienne dans sa main une chaîne, dont l'autre extrémité communique au conducteur de la machine électrique.

#### EFFET.

Cette personne étant ainsi isolée, devenant ellemême partie du conducteur, en présentera aussi les mêmes apparences, et on pourra tirer des étincelles très-vives et très-piquantes de toutes les différentes parties de son corps, lorsqu'on en approchera le doigt, une épée, une piece de monnoie, ou tout autre corps non électrique.

Si la personne ainsi isolée tient en main et dans une situation renversée, un faisceau de cheveux de verre filé ou de fils de laiton extrêmement fin, liés ensemble par une de leurs extrémités, tous ces fils se sépareront et s'écarteront aussi - tôt qu'elle sera électrisée, et ils se rapprocheront et retomberont aussi-tôt qu'une autre personne non isolée en approchera le doigt: le contraire arrivera, si une personne non isolée tient en main ce

roit encore mieux. (Voyez Figure septiéme). On peut encore faire des tabourets dont les pieds soient de bois frits dans l'huile, mais à la longue ils n'isolent plus.

#### RÉCRÉATIONS

254

faisceau, et que celle qui est isolée en approche le doigt.

Si la personne isolée et fortement électrisée; est tête nue, les cheveux un peu courts et sans pommade, dès qu'une autre personne posera sa main, ou encore mieux une plaque de métal, à sept ou huit pouces au-dessus de sa tête, on verra aussi-tôt ses cheveux se dresser, et si cette expérience se fait dans l'obscurité, ils paroîtront même lumineux.

Nota. Il faut avoir attention à ne pas tirer d'étincelles des yeux ou des autres parties délicates du visage de ceux qu'on électrise, ni se laisser toucher par eux en ces mêmes endroits, les piquures qu'on ressentiroit de part ou d'autre seroient trop sensibles et trop douloureuses pour en former un objet de divertissement qui ne seroit point agréable pour celui qui les ressentiroits.

# DIXIEME RÉCRÉATION. TABLEAUX ÉTINCELANS.

REMARQUE.

Pour réussir parfaitement dans l'exécution de ces sortes de tableaux, on doit considérer, premiérement, que quoique la matiere électrique se répande également sur toutes les parties d'un conducteur qu'on électrise, de quelque forme et de quelqu'étendue qu'il soit, cependant sette mêmi

matiere, lorsqu'elle s'échappe à l'approche d'un corps non électrique qu'on lui présente, parcourt toujours le chemin le plus court. Secondement. que cette même matiere ne paroît à nos yeux que lorsqu'il se trouve un intervalle, quelque petit qu'il soit, entre le corps électrisé et celui non électrisé qui l'approche, et qu'on apperçoit alors entre ces deux corps une étincelle très-vive et très-brillante : d'où il suit que si l'on approche d'un corps électrisé une suite des petites parties de métal isolées et contigues les unes aux autres, c'est-à-dire, séparées seulement par un petit intervalle, il paroîtra une étincelle entre chacun d'eux. Comme le passage du fluide électrique a une rapidité en quelque sorte incommensurable, toutes ces étincelles s'appercevront au même instant.

Suivant ces principes, si l'on applique (1) sur une lame de verre, telle que A, (Fig. huitiéme, Planche vingt-cinquiéme) des petits quarrés d'étaim d'environ une ligne et demie de diametre, ou des petits cercles de même métal et de même grandeur (2), contigus les uns aux autres, de

<sup>(1)</sup> Ces petits quarrés se collent avec de la gomme ou de la colle de poisson.

<sup>(2)</sup> Quoiqu'il ne soit pas d'usage de construire les dessins de ces tableaux avec de petits cercles, je les préfere, attendu qu'ils sont plus commodes pour suivre les contours du sujet, et qu'il me paroît que leurs étincelles sont plus brillantes: elles sont plus agréables lorsqu'on se sert de verres colorés, ou vernis en couleure transparentes.

maniere qu'il n'y ait entr'eux qu'une demi-ligné d'intervalle, et qu'ils forment par leur continuité la ligne droite C D et la ligne courbe C E D: lors que tenant ce verre d'une main, les doigts appuyés vers D, on présentera l'endroit C au conducteur, l'étincelle s'élancera ordinairement par toutes les parties de métal qui composent la ligne C D, et elle se distinguera a chacun des intervalles qui les séparent: elle passera rarement par les intervalles qui se trouvent dans l'étendue de la ligne C E D, cette derniere ligne n'étant pas le plus court chemin que le fluide puisse parcourir pour aller de C en D.

#### PREMIERE CONSTRUCTION.

Si on veut faire paroître sur la lame de verre ABCD, (Figure premiere, Planche 26°) une petite anguille lumineuse telle que EF; après én avoir tracé la figure sur un papier de même grandeur, on l'attachera sous ce verre avec quelques petits brins de cire molle; on appliquera ensuite depuis le bord du verre G jusqu'en E, et depuis F jusqu'à l'autre bord opposé H, deux petits conducteurs de même métal GE et FH, qui joindront la tête et la queue de cette petite anguille, et on remplira l'intervalle EF, qui en forme le dessin, avec les petits quarrés ou cercles d'étaim ci-dessus.

#### EFFET.

La matiere électrique ne pouvant étinceler que dans



Sellier Soulp.

• , 4

#### sua l'ÉLECTRICITÉ.

dans les intervalles qu'on a laissé entre ces petites parties de métal, et n'ayant d'autre chemin plus court à parcourir que celui qu'elles lui tracent, cette figure d'anguille paroîtra entiérement lumineuse dans l'obscurité, lorsque tenant le verre des doigts vers le petit conducteur GF, on approchera celui HE du conducteur de la machine électrique.

#### DEUXIEME CONSTRUCTION.

Lorsque le trait qui forme la figure que l'on doit rendre sur le tableau est composé d'une seule ligne droite ou courbe, il suffit alors de placer tous les petits quarrés sur une des surfaces du verre; mais si le sujet produit une courbe rentrante sur elle-même, ou un cercle, il est absolument indispensable d'en mettre une portion sur une des surfaces et l'autre sur l'autre; et afin d'en établir la continuité, on ajuste des petits conducteurs qui communiquent d'une surface à l'autre; on doit aussi, en les plaçant, les ajuster de façon qu'ils ne couvrent pas d'un côté du verre les étincelles qui doivent paroître de l'autre ; conséquentment si l'on veut représenter un cercle sur le carrezu de verre, (Fig. deuxième, Planche vingt-sixième) on appliquera sur une de ses surfaces les petits quarrés qui doivent former le demi-cercle BCD. sur l'autre, ceux qui terminent l'autre partis GH de ce cercle; on fera communiquer le ernier quarré D de la premiere surface avec celui Tome I.

F de l'autre, au moyen du petit conducteus DEF, que l'on reployera sur le bord E du verre, et on posera un petit conducteur (1) sur la premiere surface, depuis A jusqu'en B, et un autre sur l'autre surface, depuis H jusqu'en L

#### EFFET.

Au moyen de cette disposition, lorsqu'on tiendra ce tableau par l'endroit I, et qu'on approchera l'endroit A du conducteur de la machine électrique, ce cercle paroîtra étincelant en toutes ses parties; ce qui doit avoir lieu attendu qu'on a établi (suivant cette construction) une ligne continue de A en B, C, D, E, F, G, H et I, que le fluide électrique parcourra nécessairement.

Nota. La méthode qu'on a employée pour tracer les deux figures ci-dessus, peut servir d'exemple pour tous les sujets qu'on voudra exécuter, excepté néanmoins ceux où on ne peut établir une continuité de quarrés et de conducteurs, ce qui arrive lorsque plusieurs lignes du sujet viennent à se croiser; on peut cependant rendre ayec assez d'exactitude presque toutes les lettres de l'alphabet, comme on peut le voir dans la maniere de représenter le mot AMOUR, dont on voit ciaprès une explication assez étendue et détaillée pour qu'on puisse facilement y réussir.

<sup>(</sup>I) Ces petits conducteurs doivent être terminés en pointe du côté où ils touchent les quarrés, ou arrondis si en emploie des petits cercles.

# Maniere de représenter un mot en lettres étincelantes.

Ayez une bande de verre blanc AB, (Figure troisiéme, Planche vingt-sixiéme) d'environ huit à dimpouces de longueur sur deux pouces de largeur; coupez un papier de même grandeur et transcrivez-y, en caractères italiques et majuscules, les cinq lettres qui forment le mot AMOUR; donnez-leur un pouce et demi de hauteur; posez ensuite votre bande de verre sur ce papier, et ayant délayé dans de l'eau un peu de blanc de ceruse, servez-vous-en pour tracer avec un petit pinceau ces mêmes lettres sur le verre.

Examinez ensuite avec attention la figure des traits qui forment ces lettres, et de quelle maniere vous devez particuliérement disposer les petits conducteurs qui doivent (en vous facilitant d'éviter les lignes courbes rentrantes ) établir une continuité de petits quarrés, depuis le commencement de la lettre A jusqu'à la fin de la lettre R, et vous reconoîtrez que les petits quarrés qui doivent représenter la lettre A, ne formant point de continuité, à cause de la ligne a b qui la traverse, ne peuvent par conséquent être appliqués sur la même face du verre, qu'ainsi il faut faire commu-"niquer le premier conducteur A a au point a de cette traverse a b, et poser des petits quarrés sur cette face supérieure depuis a jusqu'en b, d'où on doit ensuite faire partir le petit conducteur b c d;

qui se reployant sur la face inférieure du verre, conduira secrétement l'étingelle électrique au point d, et procurera la facilité de terminer sur cette même face le restant de la lettre A, au moyen des petits quarrés qu'on appliquera depuis d'iusqu'en e; vous verrez que la ligne qui forme la lettre M. offrant une continuité, peut être désignée en entier sur cette face inférieure (1), au moyen du petit conducteur courbe ef, qui doit alors être entiérement posé sur cette même face : la lettre O ne pouvant être indiquée sur une même face du verre, vous verrez qu'il faut établir une communication de cette lettre à la précédente, au moyen du conducteur gh, afin de poser ( sur cette même face inférieure) la partie h i de cette lettre O, et terminer l'autre partie m n sur la face supérieure, au moyen du conducteur reployé i 1 m; vous placerez en n un autre conducteur qui joindra sur cette même face supérieure et au point o la lettre U, que vous ferez communiquer avec la partie q n. de la lettre R, et au moyen du conducteur pq, et alors le conducteur reployé r s t vous conduira au point t, et terminant cette derniere lettre, vous ajusterez à son extrémité u le conducteur u B: de cette maniere tous les quarrés qui forment le mot AMOUR, offrant au passage du fluide

<sup>(1)</sup> On a désigné par la différence de la gravure, ce qui doit être posé sur l'une ou l'autre surface du verre. Voyes la Figure.

Electrique une ligne continue, seront désignés par l'étincelle électrique qui la traversera entiérement, lorsque tenant le verre à l'endroit A, vous présenterez le petit conducteur B à celui de la machine électrique (1).

#### REMARQUE.

Quoique l'exécution de ces sortes de tableaux étincelans demande beaucoup d'attention et de précision, particuliérement lorsqu'ils sont chargés de lettres; on peut néanmoins faire paroître plusieurs mots sur un même verre; mais comme les étincelles paroissent et disparoissent presque au même instant, on n'a pour ainsi-dire pas le tems de les lire, et il arrive même quelquefois que le tableau n'étincelle pas en son entier, sur - tout quand l'électricité n'est pas assez forte.

Si on vouloit les faire paroître et disparoître à volonté, il faudroit alors ajuster le tableau sur un pied de bois AB, (Fig. quatriéme, Planche vingt-sixiéme) sans que sa partie A touchât à aucuns des petits conducteurs, et le placer de maniere que le petit conducteur B soit à très-peu de distance de celui de la machine électrique; alors, en faisant approcher le doigt d'une personne vers le petit conducteur A, le tableau étincelleroit aussi-tôt et

<sup>(1)</sup> Si l'électricité est forte, ce tableau étincelleroit de même en le présentant à quelque partie du corps d'une personne qu'on électriseroit.

même pendant tout le tems qu'elle y tiendroit le doigt et que le conducteur seroit électrisé.

Si celui qui fait cet amusement vouloit faire cesser à sa volonté les étincelles, il suffiroit qu'il touchât secrétement, pendant cet intervalle, le conducteur ou seulement quelque fil ou partie de métal isolé qui y communiquat, ce qui pourroit produire un amusement assez extraordinaire si la machine électrique étant placée dans une chambre voisine communiquoit son électricité à un globe de fer-blanc suspendu au-dessus de la table où l'on exécuteroit ces sortes de Récréations. Pour y réussir, il est nécessaire que ce globe D (Figure cinquiéme, Pl. vingt-sixiéme) soit suspendu à un fil de laiton F B A E, coudé aux endroits A et B, et qu'il communiquat par son extrémité E au conducteur de la machine électrique: un tube de verre C que ce fil traverseroit, serviroit à isoler à l'endroit où l'on auroit percé la cloison G qui sépareroit les deux chambres; on isoleroit en outre ce même fil aux endroits A et B, avec des cordons de soie H et I suspendus au plancher: on pourroit encore masquer la partie de ce fil B, au moyen d'un ornement L, placé au-dessous de lui : avec pareille disposition, le globe D devenant un conducteur, se chargeroit d'électricité, et on pourroit s'en servir pour exécuter sur la table M, (au-dessus de laquelle il seroit suspendu) toutes sortes d'amusemens électriques, sans que les spectateurs en apperçoivent la cause, ce qui auroit certainement

son agrément vis-à-vis de ceux qui ne connoissent pas encore les effets de l'électricité.

### ONZIEME RÉCRÉATION.

Plusieurs questions ayant été librement et secrétement choisies, en faire paroître les réponses en lettres étincelantes.

#### PRÉDARATION.

TRANSCRIVEZ sur dix-huit cartes blans ches les questions énigmatiques (1) qui suivent, et auxquelles trois mots différens peuvent servir de réponses.

### PREMIERES QUESTIONS.

- I. Quelle est souvent la cause de nos plaisirs et de nos peines ?
- II. Nommez l'écueil où vient quelquefois échouer la sagesse?
- I I I. En quoi consiste ordinairement l'amusement le plus agréable de la jeunesse ?
- IV. Quelle est la chose aussi commune aux Rois qu'aux Bergers?

<sup>(1)</sup> Ces questions ne sont mises ici que pour exemple, chacun en pouvant composer à son gré auxquelles d'autres mots puissent servir de réponses.

V. Comment se nomme celui dont l'Empire est le plus étendu?

VI. Quel est celui qui causa les malheurs des Troyens?

#### Réponse. L'Amoura

#### DEUXIEMES QUESTIONS.

VII. Quel est celui auquel nos Narcisses modernes vont souvent rendæ visite?

VIII. Quel est celui qui ne flatte ni ne ment à la Cour?

IX. Qui est assez hardi pour représenter aux Rois ce qu'on n'ose leur dire?

X. Qui peut nous donner des conseils sans nous parler?

XL Qui sait mieux rendre un portrait que le plus excellent Peintre?

XII. Quel est celui qui peut faire voir à chacun ce qu'il n'a pas lui-même?

#### Réponse. Le Miroir.

#### TROISIEMES QUESTIONS.

XIII. Quelle est la chose qu'on ne vend point, qu'on donne encore moins, qu'on ne peut faire, et dont cependant on ne peut se passer?

X I V. Quel est l'objet qu'on aime ardemment et qu'on change néanmoins à chaque instant? X V. Quel est celui qui, sans être Roi, porte la Couronne?

X V I. Que méprise le Philosophe, et dont il a souvent grand besoin?

XVII. Le moyen le plus sûr pour parvenir à se faire aimer des belles.

XVIII. Quelle est la clef avec laquelle on ouvre toutes les serrures?

#### Réponse. L'Argent.

Les cartes sur lesquelles ces questions seront transcrites, doivent être rangées suivant l'ordre des numéros ci-dessus.

Sut trois bandes de verre, (Figure sixième, Pl. vingt-sixième) de huit à neuf pouces de long, sur deux pouces de large; disposez avec de petits cercles d'étaim les trois mots qui servent de Réponses aux Questions ci-dessus, et suivez à cet effet la méthode qui a été enseignée dans la précédente Récréation, en évitant que les petits conducteurs, qu'on est obligé de reployer, ne se trouvent pas vis-à-vis les uns des autres lorsque ces bandes seront placées les unes à côté des autres et à deux lignes de distance en r'elles: joignez ces bandes (commenté désigne la Figure) avec deux doubles lames de verre F G et H I de la largeur d'un demi-pouce (1); remarquez que les petits

<sup>(1)</sup> On peut coller cas bandes avec de la gomme ara-

conducteurs placés aux endroits ACE qui reçoivent le feu, et ceux BDF qui le laissent échapper (lorsqu'il a traversé et fait paroître le mot), doivent être collés par-dessus ces petites lames.

#### EFFET.

Lorsque tenant le verre ainsi construit à l'endroit B, vous présenterez le petit conducteur A à celui de la machine électrique, le mot l'AMOUR paroîtra sur le champ en lettres lumineuses et érinçelantes: il en sera de même des deux autres mots, en tenant ce même verre aux endroits D et F, et en présentant au conducteur de la machine les petits conducteurs C et E: d'où il suit que vous serez le maître de faire paroître de cette maniere celui de ces trois mots que vous jugerez convenable: d'un autre côté, les cartes étant disposées suivant l'ordre des numéros ci-dessus, en donnant à une personne les six premieres, à une deuxième les six qui suivent, et à une derniere les six qui restent; quelque choix que chacune d'elles puisse faire dans les questions qui y sont transcrites, vous connoîtrez toujours très-facilement quel est le mot qui doit leur servir de réponse.

bique, et on doit les choisir d'un verre bien plan; il seroit encore mieux d'employer des glaces fort minces, tant pour les lames que pour les bandes.

#### RÉCRÉATION.

On distribuera ces dix-huit cartes (comme il vient d'être dit) à trois différentes personnes, et on leur dira de jetter un coup d'œil sur les questions qui y sont transcrites et d'en choisir secrétement une à leur gré; on reprendra le restant des cartes, et on fera voir à chacune d'elles la réponse à la question qu'elle aura choisie; il suffira à cet effet, d'approcher du conducteur celui des petits conducteurs propres à la faire étinceler. Cet amusement, ainsi que ceux qui précédent, doivent être faits dans l'obscurité.

Nota. Il est facile de rendre cette Récréation plus singuliere, en disposant ces dix-huit cartes comme il sera enseigné dans la suite, ensorte qu'ayant été mélées à une ou deux reprises, elles se trouvent toujours rangées suivant l'ordre des numéros placés ci-dessus en tête de chaque question.

Si on veut les distribuer après un premier mélange, il faut les disposer avant de les méler, ainsi qu'il suit.

Numéros 8. 9. 6. 7. 10. 11. 12. 4. 5. 13. 14. 15. 2. 3. 16. 17. 18. et 1.

Si au contraire on veut les méler deux fois avant de les distribuer, il faudra les disposer dans l'ordre suivant.

Numeros 4. 5. 11. 12. 13. 14. 15. 7. 20. 2. 3. 16. 9. 6. 17. 18. 1. et 8.

# DOUZIEME RÉCRÉATION.

#### AIGRETTES LUMINEUSES.

#### · CONSTRUCTION.

A FIN que les pointes puissent former de belles aigrettes, il ne faut pas qu'elles soient aiguës; celles qui sont produites par de petits cylindres creux de deux lignes de diametre, s'étendent beaucoup plus loin.

Ayez un petit cercle de cuivre A, (Figure 1<sup>re</sup>, Planche 27<sup>e</sup>.) d'un pouce de diametre et de deux lignes d'épaisseur; ajustez sur sa circonférence six rayons ou petits tuyaux de cuivre creux vers leurs extrémités, d'un pouce de long et également espacés entr'eux; soutenez le tout dans une situation verticale au moyen du fil de laiton courbe B (Fig. deuxième), et placez cette piece sur l'extrémité du conducteur de la machine électrique (1).

#### EFFET.

Pendant tout le tems qu'on électrisera le conducteur, il sortira de l'extrémité de chacun de ces petits tuyaux une aigrette dont les rayons seront divergens, et ils prendront, en se joignant par les côtés, la forme désignée par cette Figure, ce qui

<sup>(1)</sup> On laisse ordinairement un trou sur l'extrémité du conducteur de la machine, pour y placer, selon le besoin, différentes pieces.



Sellier , Soulp .

.

•

.

•

ί,

.

SUR L'ÉLECTRICITÉ. 269 sera assez agréable à voir, si l'on fait cet amusement dans l'obscurité.

Nota. On peut encore se procurer avec ces aigrettes un amusement assez agréable, en appliquant sur une régle de hois arrondie vers les bords, couverte de métal, isolée et suspendue horisontalement au-dessous du conducteur, des lettres de deux pouces de hauteur, découpées avec du drap (1); alors, en présentant le doigt à quelque distance de cette plaque et successivement vis-à-vis chacune de ces lettres, on les verra entiérement couvertes de petites aigrettes lumineuses, et on sera par conséquent le maître de faire paroître l'une ou l'autre d'entr'elles à volonté.

## TREIZIEME RÉCRÉATION. CERF-VOLANT ÉLECTRIQUE.

CONSTRUCTION.

FAITES un cerf-volant de taffetas (1) de quatre à cinq pieds de hauteur, suivant la forme désignée par la Figure troisième, Pl. vingt-septième; que ses deux branches A et B soient mobiles aux en-

<sup>(1)</sup> Toutes sortes de draps n'étant pas convenables pour obtenir cet effet, il faut en essayer plusieurs, si l'on veut se procurer cet amusement.

<sup>(2)</sup> On peut également se servir d'un cerf-volant de papier, tel qu'on les fait ordinairement; mais on ne pourtoit l'enlever dans le tems de pluie ou d'orage.

droits C et D, afin de pouvois le reployer et le transporter plus commodément en ôtant la baguette E F qui doit soutenir ses branches lorsqu'on en fait usage: attachez le long de la baguette G, une petite tringle de fil de fer pointue vers H, où elle doit excéder la tête du cerf-volant de trois ou quatre pouces; mettez à ce cerf-volant une attache comme à l'ordinaire, qu'elle soit faite avec la ficelle ci-après, et qu'elle communique à la pointe H.

Faites filer avec un brin de fil de laiton mince et délié, une bonne ficelle en trois brins, d'environ cent cinquante toises de longueur, et consi truisez un devidoir porté sur quatre roulettes. (Figure quatriéme, même Planche) sur lequel cette corde puisse se devider d'elle-même lorsque votre cerf-volant prendra le vent et commencera à être un peu élevé : attachez au pied de ce devidoir un fort double cordeau de soie A, de deux toises de long, afin de pouvoir le rouler où vous jugerez à propos, et l'assujettir en place au moyen d'une cheville B, que vous enfoncerez en terre à l'extrémité de ce cordeau; que cette ficelle soit terminée par un cordon de soie de dix pieds de long, qui doit être attaché au devidoir, afin que cette ficelle soit isolée lorsque ce cerf-volant sera entiérement enlevé: suspendez à l'endroit où la ficelle joint le cordon de soie, un petit conducteur ou globe de fer-blanc, de deux à trois pouces de diametre.

#### EFFET.

Si on enléve le cerf-volant par un tems un peu orageux et favorable à l'électricité, la pointe placée vers sa tête attirera de l'électricité des nuages qui passeront au-dessus de lui, de même que le fait une pointe que l'on présente au conducteur de la machine électrique: cette matiere électrique se répandra le long de la ficelle jusqu'au petit conducteur qui se trouve isolé entre l'extrémité inférieure de cette corde et le cordon de soie attaché au devidoir; dans cet état on tirera de ce conducteur des étincelles très-fortes et tres-vives; on pourra même y charger des boutoilles et y faire diverses expériences électriques.

#### REMARQUE.

On ne doit pas dissimuler ici qu'il faut faire ces expériences avec beaucoup de prudence et de précaution, attendu que quoiqu'ordinairement les étincelles ne soient pas plus fortes que celles d'une électricité ordinaire et souvent même très-foibles, il peut arriver qu'il descende le long de la ficelle une si grande abondance de matiere électrique, qu'il y ait du danger d'en approcher, ce qui pourroit même arriver avant que la ficelle fût entiérement devidée (1), et par conséquent isolée: il ne

<sup>(1)</sup> C'est pour éviter ce danger qu'on a ajouté au devidoir un cordeau de soie pour le traîner où l'on veut. On peut aussi l'isoler sur quatre pieds de verre.

faut donc pas approcher de la ficelle ni du devidoir sans s'être assuré de la force de l'électricité: ce qui arriva à M. de Romas (1) doit engager à être sur ses gardes en faisant de pareilles expériences.

# QUATORZIEME RÉCRÉATION. PLANETAIRE ÉLECTRIQUE.

CONSTRUCTION.

A Y E Z un cerceau de métal, ou simplement de carton, couvert de papier doré, A (Figure cinquiéme, Planche vingt-septiéme) d'environ six pouces de diametre et d'un demi-pouce de largeur; isolez-le sur cinq à six petits tubes de verre (ou simplement avec de la cire à cacheter, en l'élevant à un demi-pouce au-dessus d'un cercle ou plaque de carton C, également couverte de papier doré, et de neuf à dix pouces de diametre; observez que ce cerceau soit placé concentriquement et parallèment au-dessus de ce cercle de carton; posez cet appareil sur un pied de bois B, et faites communiquer ce cerceau au conducteur, au moyen d'un fil de fer D; ayez encore deux petites boules de

<sup>(1)</sup> M. de Romas, Assesseur au Présidial de Nérac, qui est l'inventeur de cette machine, nous apprend que dans un tems orageux, les étincelles qui s'élançoient de son appareil, avoient un pouce de grosseur, et qu'elles s'élançoient avec un grand bruit et à dix pieds de distance sur les corps non électriques qui en étoient les plus proches.

#### SUR L'ÉLECTRICITÉ.

273

verre soufflé E et F de dix à douze lignes de diametre, et qu'elles soient fort minces et très-légeres.

#### EFFET.

Si on électrise le conducteur de la machine électrique qui doit communiquer par le fil de fer à tout cet appareil, et que l'on place une de ces boules E sur la plaque intérieure et près du cerceau, elle en sera aussi-tôt attirée, et en conséquence de cette disposition, la partie de cette boule qui le touchera, recevant un peu de vertu électrique, sera repoussée; et comme l'électricité ne se trouvera pas répandue sur toute la surface du verre, une autre partie sera de nouveau attirée, pendant que la premiere ira décharger sur la plaque l'électricité dont elle se trouvoit chargée au premier contact : ces attractions et répulsions réciproques, en se succédant alternativement, produiront une révolution de ce petit globe de verre autour du cerceau qui durera pendant tout le tems que l'on continuera d'électriser; cette révolution se fera indifféremment d'un côté ou de l'autre, selon qu'elle aura commencé d'abord. Ce mêmeeffet aura également lieu si l'on pose la boule F en dehors du cerceau, et on pourra alors les faire tourner toutes deux, l'une en dedans, l'autre en dehors, dans un même sens ou dans un sens contraire. Si cet amusement se fait dans un lieu totalement privé de lumiere, ces petits globes paroftront illuminés, ce qui rendra ce spectacle fort récréatif. On pourra

mettre aussi sur le même cercle plusieurs cerceaux concentriques les uns aux autres, et faire tourner autour d'eux plusieurs boules, et en mettant au centre de ces cercles un petit globe de cuivre représentant le soleil, on imitera assez bien, par les différentes révolutions de ces globes de verre, le cours des planetes qui tournent autour de lui (1).

Nota. Cette piece doit être placée bien de niyeau, et il est bon que la plaque aille un peu en pente du côté du cerceau, cela contribue à la réussite de cet amusement, dont l'exécution a sa difficulté.

# QUINZIEME RÉCRÉATION. GIROUETTES ÉLECTRIQUES.

PRÉPARATION.

FORMEZ avec un morceau de liége une petite boule de cinq à six lignes de diametre, (Figure sixiéme, Planche vingt-septiéme) que vous traverserez d'une aiguille à coudre pour lui servir d'axe: taillez quatre petites girouettes de papier doré ABCD, de deux pouces de longueur et un pouce de largeur, et ayant fendu cette boule avec un canif, ajustez-y ces girouettes, de maniere que leur plan soit incliné à cet axe, suspendez cette boule par la pointe de son aiguille à l'extremité E

<sup>(1)</sup> Cet ingénieux amusement est de M. Rachstrow.

d'une lame aimantée; présentez cette boule à une petite distance d'une pointe F, que vous aurez placée sur le conducteur de la machine électrique.

#### EFFET.

Ces petites girouettes dont les plans sont inclinés à l'axe, étant suspendues à la lame aimantée, sont poussées par le courant de la matiere électrique qui sort de cette pointe, et tournent avec beaucoup de rapidité pendant tout le tems de l'électrisation: si cette pointe est tournée en en-bas, elles tournent dans un sens contraire. Il en est de même lorsqu'on les fait tourner avec une pointe électrisée positivement ou négativement, la direction du fluide électrique prenant dans l'un ou l'autre cas une direction totalement opposée; ce qui tend a prouver la doctrine de M Francklin.

#### SEIZIEME RÉCRÉATION.

raer il

# ŒUF LUMINEUX.

PRENEZ un œuf frais, dont la coquille soit très-mince, et le tenant entre vos doigts, présentez-le par sa pointe au conducteur de la machine électrique.

#### EFFET.

Pendant tout le tems qu'on électrisera le conducteur, les étincelles qui en sortiront, s'élanceront continuellement sur la pointe de cet œuf, et pénétrant dans tout son intérieur, elles le feront paroître entiérement lumineux; cet amusement se doit faire dans l'obscurité. Il en sera de même si une personne isolée le tient dans la main, et qu'une autre placée sur le plancher en tire l'étincelle; ou si la personne non isolée le présente au doigt de celle qui est isolée.

#### EXPÉRIENCE DE LEYDE.

UIVANT le systême de M. Francklin, le seul qui soit universellement reçu, il a été établi ci-devant, que tous les corps, soit qu'ils aient, comme le verre, la vertu électrique, soit qu'ils puissent, comme les métaux, l'acquérir par communication, en contiennent essentiellement en eux-mêmes une certaine quantité qui leur est propre; cette quantité peut être augmentée sur ces derniers; mais il n'en est pas de même des premiers, et particuliérement du verre, il ne peut s'en charger au-delà de ce qu'il contient naturellement; d'où il suit, qu'on ne peut en accurnuler sur une de ses surfaces, que l'autre n'en perde une égale quantité: c'est ce qui arrive dans l'expérience de Leyde, dont le résultat (après avoir chargé d'électricité une des surfaces du verre) se réduit à faire passer cet excès sur l'autre surface qui s'en étoit d'autant dépouillée, ce qui ne peut avoir lieu qu'en établissant une communication d'une surface à l'autre, avec un corps non électrique

c'est-à-dire, un corps conducteur capable de transmettre la matiere électrique: ce transport qui se fait avec une vîtesse et une violence inexprimable, rétablit en un instant l'équilibre auquel tend toujours cette matiere. Il suit encore naturellement de ce principe, qu'une des surfaces du verre ne peut être chargée d'électricité, si l'autre n'est pas à même de s'en dépouiller d'une égale quantité: il est donc nécessaire, pour charger une bouteille ou un carreau de verre, que leurs surfaces communiquent, chacune séparément, avec un corps conducteur, dont l'un étant isolé fournisse à l'une d'elles un excès d'électricité, pendant que l'autre qui ne l'est point, en dépouille la surface opposée d'une égale quantité. (1).

<sup>(1)</sup> Ne peut-on pas expliquer, selon ce système, la maniere dont le plateau électrise le conducteur, en disant que son frottement sur les coussins en fait sortir le fluide électrique, continuellement remplacé par celui que contiennent les corps avec lesquels ils communiquent, et que ce fluide répandu sur la surface du verre ne pouvant le pénétrer, est attiré par le corps conducteur qu'on lui présente, sur lequel il s'accumule et forme un atmosphere lorsqu'il est isolé : ce sentiment paroîtra très - probable, si l'on fait attention qu'à la sortie du plateau, les coussins dont sort continuellement le fluide électrique, paroissent très-lumineux, et qu'en plaçant à cet endroit les pointes du conducteur, on obtient une bien plus grande affluence de matiere électrique; c'est ce qui m'a engagé à imaginer la machine (Figure premiere, Planche vingt-quatriéme) avec laquelle, tirant le fluide électrique près des coussins

Pour faire les amusemens qui ont rapport à l'expérience de Leyde, il faut donc avoir plusieurs bouteilles et carreaux de verre, préparés comme il suit.

La bouteille (Figure septième, Planche vingtseptième) est semblable à celles qu'on nomme communément bouteilles à médecine; on l'emplit d'eau jusqu'aux deux tiers, et après l'avoir bouchée, on y introduit, au travers le bouchon, un fil d'archal qui plonge dans l'eau; sa partie supérieure B doit être terminée en forme de crochet ou d'anneau.

L'autre bouteille (Fig. huitième, même Planche) est une espece de bocal plus ou moins grand, dont l'ouverture doit être suffisamment large, pour y introduire la main, afin de pouvoir garnir d'étain son intérieur jusqu'à un pouce et demi ou deux pouces de son bord; elle doit être garnie de même à son extérieur. On couvre son ouverture avec un petit cercle de bois D, qu'on y applique avec un mastic fait de poix, dans laquelle on a mêlé un peu de cendre passée au tamis fin; on introduit au centre de ce cercle un gros fil de laiton A, qui est percé à son extrémité B, où l'on ajuste quatre fils de laiton, qui touchent le métal dont cette bouteille est garnie intérieurement; son extrémité supérieure doit être terminée par une petite boule

et des deux côtés du plateau, je puis charger une bouteille ou une batterie en moins de tems qu'avec une machine ordinaire, toutes choses égales d'ailleurs.

.

• . . .

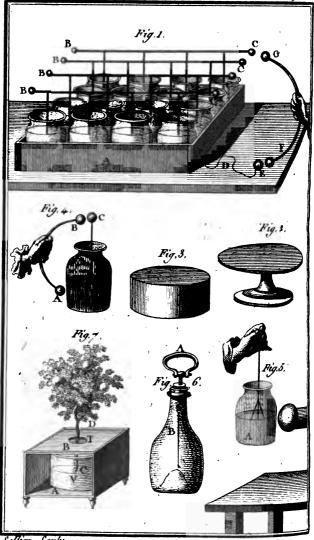

de cuivre C: cette boule sert à conserver plus longtems dans la bouteille l'électricité dont on doit la charger.

Le carreau de verre ou la glace (Figure neuviéme, même Planche) est garnie sur chacune de ses surfaces d'une feuille d'étaim ABCD, à la réserve d'un pouce et demi ou deux pouces vers ses bords. Les angles de cette garniture doivent être un peu arrondis, afin qu'ils ne laissent pas échapper l'électricité dont on charge ce carreau; on les fait de différentes grandeurs, et plus ils ont de surface, plus leur effet est violent.

Lorsqu'on emploie ces bouteilles ou ces carreaux, on ne sauroit avoir trop d'attention à bien essuyer le verre, afin d'en retirer toute humidité, sans quoi on n'en tireroit pas un grand effet.

La batterie (1) (Figure première, Planche vingt-huitième) est composée de seize jarres ou

<sup>(1)</sup> La piece la plus formidable de la machine électrique, est une batterie, sur-tout lorsqu'elle est composée d'un grand nombre de jarres; soixante-quatre jarres de cette grandeur ayant trente-deux pieds de verre garni, font un très - grand effet, et il seroit dangereux de recevoir la commotion qu'elles peuvent donner, puisqu'on peut tuer avec de telles batteries un chien, ou autre animal de même force. Il faut une bien bonne machine et un tems bien favorable pour les charger, attendu que dans les tems humides il se dissipe toujours une grande quantité de fluide. On fait aussi des batteries très-fortes avec quatre grandea jarres ayant douze à quinze pieds de verre garni.

tubes de verre (1), de trois pouces de diametre sur dix pouces, de hauteur, et ils sont ouverts par en haut; étant couvertes d'étaim jusqu'à dix pouces de haut, elles ont chacune un demi-pied quarré de garniture: ces jarres se mettent dans une caisse A, dont le fond est aussi garni de métal. Un fil de ser tortillé à son extrémité inférieure, pour toucher en plus d'endroits la garniture intérieure de chaque jarre, passe au travers d'un morceau de liége qui empêche ces fils d'approcher trop près des bords intérieurs de ces jarres, ce qui, sans cela, produiroit une décharge spontanée. Chacun de ces fils est tourné vers sa partie supérieure en forme d'anneau, et on fait passer au travers les anneaux de chaque rangée de ces jarres une tringle de fer BC, terminée de part et d'autre par deux petites boules d'un pouce de diametre.

Lorsqu'on veut charger toute la batterie, on établit avec une chaîne une communication entre ces quatre tringles; si on n'en veut charger qu'une partie, on l'établit seulement sur celles dont on veut faire usage; de cette maniere on obtient une explosion proportionnée à l'effet qu'on veut se procurer.

On fait passer au travers d'un des côtés de la caisse A, un fil de fer D; qui communique avec sa garniture intérieure, et on le termine en dehors

<sup>(</sup>I) Le verre ordinaire est le plus convenable pour ces jarres, et il ne faut pas qu'elles soient trop épaisses.

par une petite boule de cuivre E: c'est en posant un des côtés de l'excitateur F sur cette boule E, et en présentant ensuite l'autre coté G à une des boules C qui terminent les tringles, qu'on produit l'explosion. Le corps qu'on veut soumettre à ce coup, doit être placé entre la boule E et l'excitateur.

Le support de verre (Figure deuxième, même Planche) sert pour isoler les bouteilles qu'on a électrisées et différens autres corps. L'autre support (Figure troisième) est un cylindre de soufire de cinq à six pouces de diametre sur deux pouces de hauteur, qui sert au même usage.

#### Maniere de charger les bouteilles.

Pour charger une bouteille intérieurement, on la tient dans sa main, ou on la pose sur une table, et par le moyen d'une tringle de laiton on fait communiquer à son bouton le conducteur de la machine électrique (1). Lorsque les bouteilles ont beaucoup de surface, il faut un plus grand nombre de tours pour les charger, et elles acquiérent plus de force; et comme elles ne peuvent être chargées d'une quantité d'électricité au-delà de ce qu'elles peuvent naturellement en contenir, ou se

<sup>(1)</sup> Pour ne point perdre le feu dont on a chargé les bouteilles, on termine ces tringles de laiton avec de petits globes de cuivre; sans cette précaution, ces petites tringles fourniroient des aigrettes qui le laisseroient échapper?

dépouiller, il arrive qu'en les chargeant trop, elles se déchargent d'elles-mêmes avec explosion; si la bouteille étoit petite, eu égard à l'abondance de matiere que lui fournit le conducteur, on la vorroit se décharger d'elle-même d'un instant à l'autre (1).

Si on veut charger une bouteille extérieurement, c'est-à-dire, négativement, par rapport à son intérieur, il faut la tenir avec les doigts par son crochet ou bouton, et approcher sa garniture extérieure A du conducteur (voyez Figure cinquiéune, Planche vingt-huitième): pour lui conserver sa charge, il faut l'isoler aussi-tôt sur un plateau de verre ou de soufre (2).

Pour faire l'Expérience de Leyde, c'est-à-dire, pour faire passer le fluide qui a été accumulé sur la surface intérieure d'une bouteille sur l'extérieure qui en a été dépouillée, on pose le bouton A d'un des côtés de l'excitateur A B sur la garniture entérieure de cette bouteille, et on approche l'autre côté. B du bouton C, et l'explosion se fait aussi-tôt; si au contraire on veut décharger une bouteille, dont l'extérieur est chargé en moins, on pose un des côtés de l'excitateur sur son bouton, et on approche l'autre bout vers la garniture extérieure de cette bouteille (Fig. quatrième, Pl. vingt-huitième).

<sup>(1)</sup> Ces décharges sont plus fréquentes lorsque les bouteilles sont garnies plus près de leurs bords.

<sup>(2)</sup> Les plateaux de soufre sont meilleurs pour isoler.

#### REMARQUE.

M. Francklin prétend qu'on ne peut charger positivement l'intérieur d'une bouteille, si son extérieur ne communique pas avec quelque corps non électrique sur lequel elle puisse se dépouiller d'une même quantité d'électricité: il est vrai, et l'expérience le confirme, qu'on ne peut charger une bouteille suspendue au conducteur, ou posée sur un gâteau de soufre (1), lorsqu'elle n'est pas garnie extérieurement. Il est aisé même de s'en convaincre en la voyant se dépouiller et lancer des étincelles lorsqu'on approche le doigt de son extérieur, et se trouver ensuite chargée; on peut même en présentant à sa garniture extérieure le bouton d'une bouteille qu'on tient dans la main, charger cette derniere avec ces mêmes étincelles. Ces expériences paroissent assurément très - concluantes pour son système; mais en voici qui demandent d'y être conciliées.

Si l'on isole sur un plateau de verre une bouteille garnie, elle se charge et donne la commotion (2), sans qu'il semble que son extérieur ait pu se dépouiller.

<sup>(1)</sup> Elle se charge un peu étant posée sur un support de verre.

<sup>(2)</sup> Comme on pourroit dire qu'en touchant l'extérieur de la bouteille on l'a mis dans le cas de se dépouiller, je préviens que ce même effet a lieu avec un excitateur isolé;

Si on pose sur un plateau ou support de verre deux bouteilles garnies, et éloignées l'une de l'autre de cinq à six pouces, de maniere que le-bouton de la premiere communique avec le conducteur, et sa garniture extérieure avec celle de la deuxième bouteille, au moyen d'une petite lame de métal posée sur ce support, et qu'on charge ensuite la premiere bouteille, ayant attention de poser, pendant ce tems, le doigt sur le bouton de la deuxiéme bouteille, ces deux bouteilles seront chargées, la premiere intérieurement avec l'électricité du conducteur, et la deuxième, extérieurement avec celle dont la premiere s'est dépouillée; c'est ce qu'en pourra vérisser, en levant d'une main, et par son bouton, la deuxiéme bouteille. et tirant l'étincelle sur sa garniture extérieure, et en faisant ensuite la décharge de la premiere. Dans cette expérience, si on touche d'une main le bouton de la deuxième bouteille, et de l'autre celui de la premiere, on reçoit également la commotion. Tout ceci s'accorde parfaitement avec le systême ci-dessus; mais voici une expérience qui ne paroît pas s'y rapporter: au lieu de poser ces deux bouteilles sur un support de verre, si on les pose sur une table, toutes choses égales d'ailleurs,

cependant, comme l'explosion est beaucoup moins forte que lorsque son extérieur communique avec un corps non électrique, il se peut qu'elle ne soit occasionnée que par ce qui en a été rejetté sur sa garniture extérieure.

et qu'après avoir chargé la premiere bouteille, on touche le bouton de la deuxième d'une main, et de l'autre main le bouton de la premiere, on reçoit aussi la commotion. Comment l'intérieur de la deuxième bouteille a-t-il pu s'électriser en moins, ne communiquant avec aucun corps sur lequel il puisse se dépouiller; et son extérieur a-t-il pu l'être en plus n'étant pas isolé? C'est ce qu'il me paroît difficile à expliquer, suivant ce systême, et que je ne doute pas cependant que les partisans de M. Francklin ne puissent résoudre.

# DIX-SEPTIEME RÉCRÉATION.

Disposer une bouteille ordinaire, de maniere qu'on reçoive la commotion en la débouchant.

#### PRÉPARATION.

SERVEZ-vous d'une petite bouteille ordinaire, dont le verre à l'endroit du goulot soit très-peu transparent, (Figure sixième, Planche vingt-huitième) emplissez-la jusqu'aux trois quarts; ajustez à un tire-bouchon A un fil de fer B, et faites-le passer au travers le bouchon de cette bouteille, de maniere qu'il puisse plonger dans la liqueur: lorsque cette bouteille sera bouchée, prenez-la dans votre main par le bas, et présentez-en le tire-bouchon au conducteur de la machine électrique.

## E'FFET

Les étincelles qui sortiront du conducteur char-

geront intérieurement cette bouteille, comme on l'a expliqué ci-devant; d'où il s'ensuit que si d'une main on touche son fond extérieur et qu'on approche du tire-bouchon le doigt de l'autre main, on recevra la commotion, et elle aura egalement lieu quand même il y auroit dejà quelque tems que la bouteille seroit chargée (1).

#### RÉCRÉATION.

Ayant secrétement chargé cette bouteille, on l'apportera sur la table, et on proposera à quel-qu'un de la déboucher, sous prétexte de servir la liqueur qui y est contenue: cette personne prenant naturellement la bouteille par le côté; approchera l'autre main du tire-bouchon pour la déboucher, et recevra la commotion, qui sera plus ou moins forte, suivant la quantité d'électricité dont on l'aura chargée.

Nota. On peut se procurer cet amusement d'une autre maniere, en mettant une cuiller dans un bocal, contenant des olives, ou des cerises d'eau-de-vie, attendu que celui qui touchera à l'extérieur du bocal d'une main et la cuiller de l'autre, recevra de même la commotion.

<sup>(</sup>I) En posant cette bouteille sur un plateau de soufre, elle conservera long-tems son électricité si le tems est sec-

# DIX-HUITIEME RÉCRÉATION.

Faire qu'une personne voulant ouvrir une porte, reçoive la commotion.

#### PRÉPARATION.

A Y A N T établi une communication du plancher de la chambre à celui du dehors, en le mouillant légérement à cet effet dans l'espace qui les sépare, chargez une bouteille garnie, et pour lui conserver son feu, posez - la sur un support de soufre

# EFFET.

A l'instant qu'une personne touchera la clef, afin d'ouvrir la porte, si de votre côté vous approchez de la serrure le bouton de la bouteille chargée, le fluide électrique passant par cette serrure, n'ayant d'autre chemin à parcourir pour se rendre à l'extérieur de la bouteille qu'au travers le bras et les jambes de cette personne, pour continuer son chemin par le plancher et se rendre aux travers de vos jambes et de votre bras à l'extérieur de la bouteille; elle ressentira, ainsi que vous, la commotion, mais avec d'autant plus de surprise pour elle, qu'elle ne s'y attendra pas.

# DIX-NEUVIEME RÉCRÉATION. ARBRISSEAU ÉLECTRIQUE.

CONSTRUCTION.

AYEZ une petite caisse de bois, de cinqàsix pouces quarrés, (Figure septiéme, Planche vingthuitième) dont le fond intérieur A soit couvert de papier doré, de même que ses côtés intérieurs: ajustez-y un cylindre de carton, creux, et d'un pouce de hauteur; couvrez-le de même papier; que l'intérieur de ce cylindre soit de grandeur à contenir le fond d'un gobelet de verre V, que vous aurez garni intérieurement et extérieurement de -métal jusqu'à un pouce de son bord. Couvrez 🖢 dessus B de cette caisse d'une petite planchette, au centre de laquelle vous ménagerez un trou circulaire T de deux pouces de diametre, que vous remplirez de soufre fondu ou de résine, afin d'isoler le fil de fer C, qui doit passer par son centre et plonger dans ce gobelet : la partie supérieure D de ce fil doit servir de tige principale à un arbrisseau, auquel vous donnerez la figure d'un petit oranger: ajustez à l'extrémité de cette tige une petite boule de bois, couverte d'étaim et peinte de la couleur d'une orange; arrangez autour de cette tige des feuilles et d'autres petites oranges soutenues sur de petits branchages de bois; ou si vous vous servez de fil de fer, mettez alors à l'extrémité

de chaque branche une petite orange de cire; couvrez toutes ces petites branches, ainsi que la principale tige avec de la soie, comme il est d'usage pour les fleurs artificielles; garnissez le dessous de la caisse d'une bande de papier doré qui communique à celui dont est couvert son intérieur.

#### EFFET.

Ayant placé cet arbrisseau sur une table, si vous faites communiquer la chaîne du conducteur de la machine électrique à la tige de cet arbrisseau, dont l'orange est couverte de métal, vous chargerez le vase de verre renfermé dans la caisse; alors tenant cette caisse dans la main, de maniere que vous touchiez le métal dont elle est garnie pardessous, si vous approchez le doigt de l'autre main vers l'orange garnie de métal, vous recevrez la commotion, et vous ne la ressentirez pas si vous ne touchez que celles qui ont été formées avec de la cire.

#### RÉCRÉATION.

Ayant secrétement électrisé cet arbrisseau, donnez la caisse à tenir à la personne à laquelle vous desirez faire sentir la commonon, de maniere qu'elle touche le métal dont la caisse est gamie en dessous, dites-lui de fleurer les oranges, et lorsqu'elle s'adressera à celle qui est électrisée, elle recevra la commotion: ayez soin de votre côté de tenir la caisse, afin qu'elle ne puisse la laisser tomber; remarquez que quoique vous touchiez

Tome I.

la caisse; vous ne ressentirez pas la commotion; attendu que votre main ne se trouvera pas placés dans le passage du fluide électrique.

# VINGTIEME RÉCRÉATION. ROUE ÉLECTRIQUE (1).

CONSTRUCTION.

Sur une planche circulaire A, (Figure deuxieme, Planche vingt - neuviéme) placée horisontalement, et de dix à douze pouces de dismetre, tracez du centre B le cercle A B, & l'avant divisé en six parties égales, élevez perpendiculairement sur chacune d'elles les six piliers ou tubes de verre CDEFGH, (Figure premiere) donnez-leur six à sept pouces de hauteur : mastiquez sur le sommet de chacun de ces piliers une petite boule de cuivre bien polie, d'environ huit à dix lignes de diametre; élevez deux supports de bois aux endroits I et L de cette planche qui se trouvent hors de son cercle; donnez-leur deux à trois pouces de hauteur de plus qu'aux piliers. Ces supports doivent soutenir par leurs deux extrémités une lame de glace fort épaisse MN, d'un pouce de largeur, et percée en son milieu d'un trou 0:

<sup>(1)</sup> Cette ingénieuse piece est de M. Francklin; on n'a rien changé à la description qu'il en a donnée, et on s'est contenté seulement d'entrer dans un plus grand détail sur sa construction.

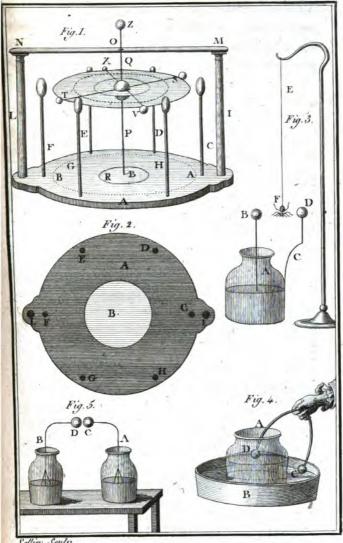

Sellier , Seulp.

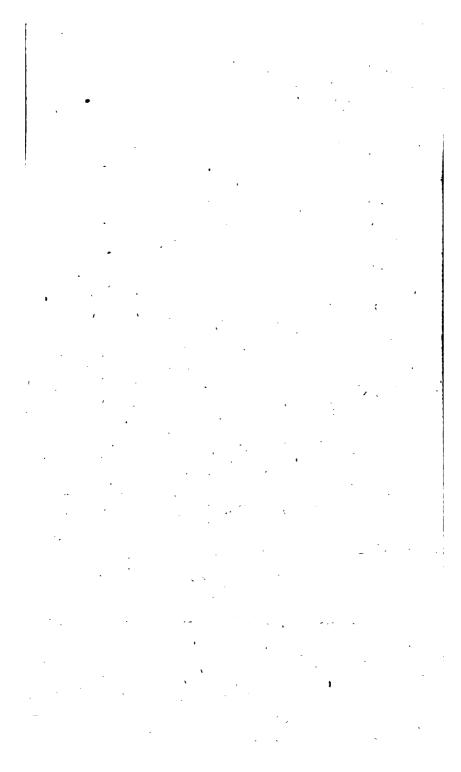

te frou doit se trouver perpendiculairement placé au-dessus du centre B de la planche circulaire A, qui soutient toute cette machine: il doit encore être également distant des six petites boules de cuivre placées sur les piliers.

Ayez une glace taillée en cercle, dont le diametre soit d'un demi-pouce moins grand que la distance qu'il y a entre deux des boules qui sont diamétralement opposées; couvrez-le d'étaim sur ses deux faces, à la réserve d'un pouce et demi vers ses bords: ne le percez pas à son centre, et ajustez-y deux petits hémisphères de bois couvert de métal, qui doivent soutenir deux petites tringles de fer P et Q, servant d'axe à ce cercle, une de ces tringles P doit être très-aigue pour entrer dans un petit trou fait à une petite lame de verre R, placée au centre de la planche A; l'autre tringle doit passer au travers le trou O, fait à la lame de verre M N; toute la circonférence de ce cercle doit (lorsqu'il tourne sur son axe) passer à égale distance et très-près des petites boules.

Ajustez sur le bord de la surface supérieure de ce cercle de verre deux petits dez de cuivre S et T diamétralement opposés, et faites-les comuniquer par un fil de fer au métal dont il est garni; disposez-en de même deux autres V et X, sur sa surface intérieure, et que ces derniers soient situés à égales distances entre les premiers: ayez une attention particuliere à ce que ces dez passent à égales distances et touchent presque les six petites

boules; posez enfin une petite boule de cuivre Z(1), sur l'extrémité de la tringle supérieure; établissez une communication de la garniture inférieure du cescle de verre à la planche A.

#### E F F E T.

Lorsque vous aurez, au moyen d'un fil de laiton, fait communiquer le conducteur de la machine électrique à la tringle supérieure, vous électriserez positivement la surface supérieure du carreau de verre, ainsi que les dez S et X, et sa surface inférieure se dépouillera d'une égale quantité d'électricité; ces dez S et X étant électrisés, seront attirés par les petites boules qui en seront les plus proches, et venant elles-mêmes à s'électriser (attendu qu'elles sont isolées) ces dez seront aussitôt repoussés et chassés en avant; les dez T et V qui sont placés sur la surface inférieure de ce carreau de verre, venant à passer près de ces boules, reprendront la petite partie d'électricité dont elles se seront chargées, au moyen de quoi ce cercle de verre sera contraint de tourner, jusqu'à ce que toute l'électricité accumulée sur la surface supérieure du carreau ait passée sur l'inférieure; et comme à chaque contact ces boules n'enlevent qu'une petite quantité d'électricité, cette roue tournera assez long-tems, même après qu'on aura

<sup>(1)</sup> Cette boule sert à empêcher cet axe de fournir une aigrette qui empêcheroit de charger suffisamment le carreau.

SUR L'ÉLECTRICITE. 195 cessé l'électrisation, et il paroîtra à chaque contact une étincelle qui s'affoiblira peu-à-peu jusqu'à ce que le carreau soit entiérement déchargé.

Nota. La construction de cette piece est assez difficile et demande bien du soin, particulièrement lorsqu'on l'exécute en petit, attendu qu'alors le carreau de verre ne peut se charger d'une assez grande quantité d'électricité; celui dont s'est servi M. Fracklin avoit dix-sept pouces de diametre et douze piliers; elle tournoit une demi-heure, faisant vingt tours par minute, où six cent tours par heure, et donnoit dans cet intervalle 14400 étincelles. Les dez, pendant cet espace de tems, parcouroient un espace de plus de 2400 pieds.

# VINGT-UNIEME RÉCRÉATION. ARAIGNÉE ÉLECTRIQUE (1).

CONSTRUCT.ION.

A Y E Z une bouteille (Figure troisième, Planche vingt-neuvième) garnie intérieurement et extérieurement, dans laquelle vous ferez plonger un fil de laiton A (2), qui d'autre côté doit être

<sup>(1)</sup> Cette invention est de M. Francklin.

<sup>(2)</sup> On assujettit ce fil en le faisant passer au travers d'un petit cercle de bois qui couvre cette bouteille et qu'on garait de poix-résine.

terminé par une petite boule de cuivre B; prenes un même fil de laiton coudé C, également terminé par une même boule D, et joignez-le au dehors de la bouteille, de maniere qu'il communique avec sa garniture extérieure; que les deux boules B et D soient placées en face l'une de l'autre et à deux à trois pouces de distance.

Taillez de la forme d'une araignée F, un petit morçeau de liége brûlé de la grosseur d'un pois; faites-lui des pattes avec du fil de lin ou de laiton très-fin, et introduisez-y un petit grain de plomb, afin de lui donner plus de poids : suspendez-la à un fil de soie E, de maniere qu'elle se trouve placée à égale distance et entre les centres des deux boules de métal B et D : chargez la bouteille intérieurement.

#### EFFET.

Cette araignée étant ainsi placée entre ces deux boules, dont l'une B est électrisée en plus, et l'autre D en moins, en sera alternativement attirée et repoussée, jusqu'à ce qu'elle ait reporté peu-à-peu L'extérieur de cette bouteille le feu électrique accumulé dans son intérieur: ce mouvement lui faisant remuer les pattes, elle ressemblera assez bien à une véritable araignée, ce qui pourra surprendre ceux qui ne connoissent pas cette construction.

Nota. Cet amusement sert à confirmer le sentiment de M. Francklin, tauchant l'expérience de Leyde. On peut se le procurer en plugant cette

# SUR L'ÉLECTRICITÉ.

29

araignée entre le crochet d'une bouteille électrisée à l'ordinaire, et celui d'une autre, d'ont l'intérieur est électrisé négativement (1).

#### VINGT-DEUXIEME RÉCRÉATION.

Tirer du feu de l'eau contenue dans un vase de verre.

#### PRÉPARATION.

A YANT rempli d'eau jusqu'aux deux tiers un vase de verre A, (Figure quatrième, Planche vingt-neuvième) prenez un autre vase de métal B, dans lequel vous mettrez la quantité d'eau nécessaire, afin que le vase A y étant plongé, l'eau contenue dans l'un et l'autre se trouve à la même hauteur; (2) faites plonger dans l'eau du vase A la chaîne du conducteur.

#### EFFE.T.

Lorsqu'ayant électrisé le conducteur, vous aurez par ce moyen chargé l'intérieur du vase A, si vous plongez dans le ase B le côté C de l'excitateur. C D, et qu'ensuite vous approchiez son autre côté D de la surface de l'eau contenue dans celui A,

<sup>(1)</sup> Cette derniere doit être isolée sur un support de verre.

<sup>• (2)</sup> Il faut éviter que le vase A ne se mouille dans la partie qui se trouve au-dessus de l'eau, ce qui établiroit une communication entre ces deux surfaces.

ce vase se déchargera en produisant une assez vive étincelle qui sortira de l'eau même; et si au lieu de plonger l'excitateur dans l'eau du vase B, vous y mettez le doigt, et qu'avec le doigt de l'autre main vous tirez l'étincelle, vous recevrez la commotion.

#### VINGT-TROISIEME RÉCRÉATION.

Faire passer la moitié de l'électricité dont une bouteille est chargée, dans l'intérieur d'une autre bouteille.

#### PRÉPARATION.

A YEZ deux bouteilles de même grandeur A et B, (Figure cinquiéme, Planche vingt-neuviéme) chargez l'une d'elles A, et la prenant dans la main, approchez son bouton C de celui D de l'autre bouteille B.

# EFFET.

La moité de l'électricité contenue dans l'intérieur de la bouteille A passera dans celui de la bouteille B; et si tenant ensuite l'une ou l'autre par la garniture extérieure, on approche de leur bouton le doigt de l'autre main, on recevra la commotion de moitié moins forte que celle qu'on auroit ressenti si l'on avoit touché la bouteille A avant qu'elle eût communiqué a la bouteille B la moitié de son électricité.

Nota. Si les deux bouteilles étoient de grandeurs inégales, la commotion qu'elles donneroient leur seroit proportionnée, soit qu'on chargest d'abord la plus grande ou la plus petite.

Soit (par exemple) 50, la surface de la bouteille A, 25 son dégré d'électricité, et 10 la surface de la bouteille B, on pourra faire cette analogie:

Comme la surface de la bouteille A.....50
est à celle de la bouteille B.....20
Ainsi la charge de la bouteille A....25
est à.....20
dégré de force de la charge qu'elle a communiquée à celle B.

Soit au contraire, 20 la surface de la bouteille B, 5 son dégré d'électricité, et 40 la surface de la bouteille A, on fera cette autre analogie:

Comme la surface des bouteilles A et B...50
est à la surface de la bouteille A....40
Ainsi la charge de la bouteille B....5
est à ....4
dégré de force qu'elle a communiquée à celle A.

· Si on pose ces deux bouteilles sur un support de verre, leurs boutons s'approchant, et qu'on touche leur garniture extérieure avec l'excitateur ou autrement, la bouteille chargée A communiquera de même une partie de son électricité à celle B, et cès deux bouteilles seront chargées dans la même proportion, comme si on les eût appro-

# VINGT-QUATRIEME RÉCRÉATION.

Faire passer le fluide électrique à travers une riviere ou un canal rempli d'eau.

# PRÉPARATION.

PLANTEZ deux piquets sur les bords opposés d'une riviere ou d'un canal, et attachez à chacun d'eux un cordon de soie de deux pieds de long, afin de soutenir et d'isoler (1) en même tems un fil de fer qui doit le traverser. Placez une personne auprès d'un de ces piquets, qu'elle tienne d'une main l'extrémité de ce fil de fer, et que de l'autre main elle plonge dans l'eau une tringle de fer.

Ajustez dans un gros morçeau de liége un fil de fer, de manière qu'étant soutenu verticalement sur l'eau, il se trouve à portée d'être touché d'une deuxième personne placée de l'autre côté du canal; chargez fortement un grand bocal de verre garni.

# EFFET.

Si cette deuxième personne tenant d'une main l'extrémité du fil de fer qui traverse le canal, et

<sup>(1)</sup> L'effet que produit cette expérience, peut avoir lieu sans que le fil de fer soit isolé.

it opp

FTON,

KAT LE

acher i

pici mėn:

Place qu'ell

I III

ŝĒ,



Sellier . Soulp.

de l'autre ce bocal ainsi chargé, en approche le bouton du fil de fer soutenu sur le liége, pendant que la première qui est placée de l'autre côté tient l'autre bout de ce même fil, et plonge dans l'eau la tringle qu'elle tient de l'autre main, la commotion aura lieu, et toutes deux la ressentiront également, ce qui ne peut se faire sans que le fluide électrique, ne passe à travers l'eau contenue dans le canal (1).

Nota. Ce même Amusement peut se faire faci-Lement dans un grand bassin.

# VINGT - CINQUIEME RÉCRÉATION. LE PETIT CHASSEUR.

CONSTRUCTION.

FAITES peindre un figure de bois, ou de carton, (Figure première, Planche trencième) de cinq à six pouces de hauteur, représentant un Chasseur, et disposez-la de manière qu'un fil de fer caché communique depuis ses pieds jusqu'à l'extrémité du fusil qu'elle doit tenir dans ses mains: posez-la sur un carreau de verre garni de métal ABCD (2). Electrisez la surface supérieure de ce carreau, en y faisant communiquer la chaîne du conducteur.

<sup>(1)</sup> Cette expérience a été faite en Angleterre, où l'on a fait passer le fluide électrique au travers de la Tamiss.

<sup>(2)</sup> Voyez ci-devant, page 271.

Ayez une petite piece de gibier E, faite de même avec du métal, et ajustez-la au bout d'un fil de fer.

#### EFFE T.

Lorsque vous aurez chargé le carreau sur lequel est posée cette figure; si quelqu'un touchant ou communiquant avec sa garniture inférieure, tient en main la petite piece de gibier E, et l'approche de l'extrémité F du fil de fer, le carreau se déchargera aussi-tôt, et il semblera que cette figure tire sur l'objet qu'on lui présente. Si le carreau est un peu grand et qu'on l'ait fortement chargé, le coup se fera sentir avec beaucoup de violence, ce qui causera une grande surprise (1) à celui qui recevra cette commotion.

<sup>(1)</sup> On peut donner cette commotion de même que plusieurs autres, à des personnes qui ne s'y attendent pas, en cachant sous un tapis placé sous la table, un fil de fer qui communique secrétement du carreau au plancher, ou bies avec quelqu'endroit de cette table qui soit à portée de cette personne, et sur laquelle elle puisse poser le pied ou la main sans y penser. Si elle pose le pied sur le fil de fer, la commotion se fera semir dans les jambes ainsi que dans les bras, et particulièrement à la cheville du pied. Il ne faut qu'un peu d'invention pour surprendre avec ces sortes de commotions, mais on doit éviter de les donner trop fortes indistinctement à toutes sortes de personnes, ce qui est facile puisqu'on peut charger ces carreaux aussi peu que l'on veut.

# VINGT-SIXIEME RÉCRÉATION.

Faire qu'une personne voulant tirer le cordon d'une sonnette, reçoive la commotion.

#### PRÉPARATION.

AYANT humecté, comme il a été dit à la dix-huitième Récréation, les deux côtés du plancher vers la porte de la chambre; chargez une bouteille et posez-la à terre en dedans de cette chambre du côté où se trouve placé le cordon de la sonnette qui va répondre à l'appartement; faites pendre au-dessus du bouton de cette bouteille un fil de fer, à l'extrémité duquel soit attaché un petit poids de métal; enfin que ce fil soit disposé de telle sorte, qu'en tirant le cordon, ce petit poids vienne à toucher le crochet de la bouteille.

#### EFFET.

Lorsque le tout aura été ainsi disposé, si une personne tire le cordon, elle recevra la commotion de même qu'à la dix-huitième Récréation, qui ne différe de celle-ci, qu'en ce que la personne qui veut donner cette surprise ne reçoit pas ellemême la commotion.

# VINGT - SEPTIEME RÉCRÉATION.

Allumer une Chandelle, avec l'étincelle éléctrique.

#### PRÉPARATION.

TAITES communiquer la chaîne du conducteur ordinaire à un grand conducteur de ferblanc (1), électrisez, et tandis qu'on continue à faire tourner le plateau, présentez le doigt à une partie du conducteur pour en tirer l'étincelle, après avoir interposé entre votre doigt et ce conducteur le lumignon d'une chandelle nouvellement éteinte.

#### EFFET.

Au même instant que l'étincelle éclattera, si le trait de matière électrique qui part du conducteur traverse le jet de fumée qui sort du lumignon, la chandelle se rallumera.

<sup>(1)</sup> On peut se passer de ce grand conducteur, lorsque le conducteur ordinaire donne de fortes étincelles. On peut aussi présenter à l'étincelle électrique du coton qu'on aura sous-poudré avec de la poix-résine réduite en poudre fine; mais cette derniere expérience réussit mieux avec l'étincelle tirée d'une bouteille chargée; alors on met le coton au bouton de l'excitateur qui doit toucher le crochet de la bouteille: le licopodium dont on se sert pour faire les éclairs dans les spectacles, est préférable à la résine.

#### VINGT-HUITIEMER RÉCREATION.

Tableau Magique, ou l'Expérience des Conjurés (1).

#### CONSTRUCTION.

A Y E Z une estampe encadrée ABCD, (Figure deuxième, Planche trentième) représentant un portrait ( par exemple celui du Roi ) de telle grandeur que vous voudrez; ôtez cette estampe de dessous son verre, et coupez-en tout au-tour une bande de deux pouces de largeur, faites ensorte, s'il se peut, que cette coupure se trouve à fleur de la gravure; coilez cette bordure autour du verre et sur la surface qui doit se trouver placée derrière le cadre, et couvrez l'espace EFGH qui se trouvera vuide, avec de l'étaim en feuilles que vous appliquerez sur ce verre avec de la gomme : établissez une communication depuis l'endroit L de cette feuille d'étaim jusqu'au côté CD de la bordure, au moyen du petit conducteur ou lame d'étaim L M; collez des petites bandes d'étaim sur le derrière du cadre, excepté au côté AB; convrez le tout d'un carton, et ce côté sera entiérement fini.

Couvrez ensuite la face antérieure du verre avec une feuille d'étaim de même grandeur que

<sup>(1)</sup> Cet amusement est de l'invention de M. Francklin.

celle que vous avez mise en-dessous, c'est-à-dire, qu'elle ne la déborde pas, et collez dessus cette feuille d'étaim le portrait que vous avez coupé, ensorte que le tout paroisse être l'estampe telle qu'elle étoit avant cette opération, excepté qu'une partie est derrière le verre et l'autre devant; ayez encore une petite couronne de papier doré que vous poserez sur la tête de cette figure.

#### EFFET.

Ce tableau magique n'étant autre chose qu'un carreau de verre, dont la garniture d'étaim se trouve masquée par cette ingénieuse construction, si en laissant pendre sur le portrait la chaîne du conducteur, on charge la surface supérieure de ce verre, et qu'une personne tenant d'une main le dessous du cadre à l'endroit où il se trouve garni de métal, touche avec le doigt de l'autre main le portrait, ou la couronne qui y est posée, elle ressentira la commotion.

# RÉCRÉATION.

On charge secrétement ce tableau, et le tenant dans une situation horisontale, par le côté qui ne communique pas avec la garniture, on pose la petite couronne de papier doré sur la tête du Roi, et présentant ce tableau à une personne, de manière que d'une main elle touche un des côtés garnis du cadre, on lui propose d'ôter la couronne de dessus la tête du Roi, et à l'instant qu'elle en ap-

proche

proche les doigts, elle reçoit la commotion; on doit avoir soin de tenir de son côté le tableau, afin que la personne ne le laisse pas tomber.

Nota. Celui qui présente le portrait ne ressent pas le coup lors de la commotion, sa main ne se trouvant pas dans le chemin que parcourt le fluide électrique qui passe de la surface antérieure du verre qui en a été chargée, à l'autre surface qui s'en est dépouillée : il peut même toucher la couronne sans la ressentir aucunement, ce qu'il donne pour un témoignage de sa fidélité.

Si plusieurs personnes forment une chaîne en se tenant par les mains, de manière que la communication entre les deux surfaces du verre ne soit pas interrompue, c'est-à-dire que la première personne tienne le cadre d'une main et que la dernière touche la couronne, toutes ressentiment au même instant la commotion; c'est par cette raison que M. Francklin a nommé cet Amusement, l'Expérience des conjurés.

On prévient ici que si ce tableau avoit un pied quarré, et qu'il fût fortement chargé, la commotion seroit très-violente. Dans ces sortes d'Amusemens, il faut charger modérément, attendu qu'il est des personnes qui sont fort sensibles au coup qu'elle produit.

# VINGT-NEUVIEME RÉCRÉATION.

Faire qu'une personne voulant prendre une piéce de monnoie, reçoive la commotion.

#### PRÉPARATION.

C ET Amusement, quant à l'effet, est le même que le précédent.

Ayez un carreau de verre garni de métal, comme il a été enseigné ci-devant; posez sur sa surface supérieure que vous devez charger, une piece de monnoie; établissez avec un fil de fer caché le long du pied de la table, une communication du dessous de ce carreau au plancher; faites approcher une personne de la table, de maniére que son pied touche le fil de fer qui doit déborder sur le plancher: proposez-lui de prendre cette piece de monnoie et lorsqu'elle ira pour la toucher, elle recevra la commotion.

Nota. Cette manière de masquer une communication peut servir à donner la commotion à ceux qui n'osent pas se risquer à la recevoir; on peut la conduire à l'endroit qu'on veut, et la cacher absolument, attendu qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit isolée dès qu'elle est formée de métal, puisque le fluide électrique le parcourt de préférence.

#### TRENTIÉME RÉCRÉATION.

Roue tournante entre deux bouteilles chargées d'électricité.

#### PRÉPARATION.

Faites tourner un petit essieu de bois F, (Figure troisième, Planche trentième) d'environ un pouce et demi de diametre, et percez-le de dix à douze trous de deux à trois lignes de diametre dans lesquels vous ajusterez autant de petits tubes de verre de six pouces de longueur, à l'extrémité de chacun desquels vous mettrez une petite boule de cuivre de six à sept lignes de diametre; percez cet essieu d'un trou de quatre lignes et mettez audessus de sa partie supérieure D, une chappe de cuivre, afin que cette roue puisse tourner librement et horisontalement (1) sur la pointe ou pivot C qui doit traverser cet essieu: que ce pivot soit supporté sur un pied E, afin que le tout soit ferme et solide.

Ayez deux bouteilles garnies A & B (même figure) que vous chargerez à l'ordinaire; placez la houteille A sur un support de bois G. Ce support doit être assoz élevé pour que la garniture extérieure de la bouteille A se trouve à la même

<sup>(1)</sup> Il faut disposer cette roue de maniere qu'elle soit dans un parfait équilibre, ce qui dépend de l'égalité de la pesanteur des petites boules.

hauteur que le bouton de celle B, à fleur duquel doivent passer, à deux à trois lignes de distance, les boules de la roue ci-dessus.

#### EFFET.

La bouteille A n'étant pas mise en place, lorsqu'une des boules de cette roue se trouvera proche du bouton de la bouteille B, elle en sera attirée, et recevant une étincelle, elle se trouvera électrisée et sera par conséquent aussi-tôt repoussée en avant, pendant que la boule suivante étant attirée à son tour, s'électrisera et sera de même repoussée, et ainsi des autres, jusqu'à ce que cette roue ait achevé de faire un tour entier; alors la première de ces boules qui a été électrisée s'approchant du bouton, sera repoussée, et le mouvement cessera aussitôt; mais si la bouteille A, dont l'extérieur se trouve chargé négativement, est à sa place, elle attirera en passant la boule qui a été électrisée la premiére, et doublera par ce moyen la force qui fait tourner cette roue; et enlevant non-seulement le feu électrique qui lui a été communiqué par la bouteille B, mais lui en ôtant encore de celui qui lui est propre, elle la mettra en état, ainsi que toutes celles qui la suivent, d'être attirées et repoussées de nouveau par la bouteille B; par ce moyen la roue continuera de tourner avec beaucoup de rapidité, jusqu'à ce que l'équilibre ait été rétabli entre l'électricité des surfaces intérieure et extérieure de ces deux bouteilles, ce qui durera un

certain tems: si les bouteilles sont grandes et ont été également bien chargées, cette roue pourra fournir avec rapidité douze à quinze tours par minute, en tirant de la bouteille B et rendant à la bouteille A une étincelle au passage ou contact de chacune des boules, ce qui produira plus de cent étincelles en une seule minute de tems.

Nota. Si l'on charge une des bouteilles extérieurement et l'autre intérieurement, il ne sera, pas nécessaire de la placer sur un support aussi élevé, il suffira de faire tourner la roue de manière que les boules passent auprès des boutons de ces deux bouteilles.

## TRENTE-UNIEME RECREATION.

#### LA TORPILLE.

#### CONSTRUCTION.

AYEZ une jarre ou sceau de verre A, (Figure quatriéme Pl. trentiéme) de telle grandeur que vous voudrez (par exemple de six à sept pouces de diametre, sur trois pouces de profondeur) garnissez-le d'étaim extérieurement jusqu'à un pouce de son bord, et emplissez-le d'eau aux deux tiers: posez-le sur une table, de maniére que son fond extérieur puisse communiquer, par quelque fil ou bande de métal caché, au pied de cette table, ou à quelqu'autre endroit au-dessus d'elle où une personne, sans y penser, puisse poser la main.

Faites avec du laiton très-mince un petit poisson B, creux, que vous lesterez de plomb, afin qu'il puisse facilement nager au-dessus de l'eau: ayez une ligne faite avec du fil de laiton et dont la baguette soit couverte de métal; ajustez au bout de cette ligne, et en place d'hameçon, une petite boule de cuivre C, de deux ou trois lignes de diametre.

# ·E F F E T.

Si laissant pendre dans l'eau contenue dans ce vase une chaîne ou fil de métal qui communique au conducteur qu'on électrise, on le charge intérieurement, et que touchant ensuite d'une main l'extérieur de la bouteille ou le métal qui y communique, et tenant de l'autre main cette ligne, on présente la petite boule qui y est suspendue au petit poisson qui se trouve alors électrisé, on recevra aussi-tôt la commotion.

#### RÉCRÉATION.

Pour s'amuser agréablement avec cette Récréation, il faut électriser secrétement le vase avant de l'apporter sur la table; on doit aussi masquer avec un petit morceau de pain, la petite boule qui semble servir d'hameçon; de cette manière, et au moyen de la communication cachée qui répond à l'extérieur du vase, on pourra donner la commotion, sans que la personne que l'on voudra surprendre puisse s'y attendre: si le vase étoit grand et fortement électrisé, le coup ne laisseroit pas que d'être violent.

#### TRENTE-DEUXIEME RÉCRÉATION.

Percer une feuille de carton avec l'explosion électrique.

#### PRÉPARATION.

A Y E Z un carreau de verre garni de métal, comme il a été dit ci-devant; pos z-le sur une table, en faisant communiquer sa garniture inférieure avec quelque fil ou lame de métal, qui déborde ce carreau; laissez pendre sur sa garniture supérieure la chaîne du conducteur de la Machine électrique.

#### EFFET.

Si vous chargez fortement ce carreau de verre; et qu'après avoir mis un carton ou plusieurs cartes sur la lame qui le déborde, vous y posez un des côtés de l'excitateur, et que de l'autre vous tiriez l'étincelle sur la surface du carreau; le fluide électrique se rendra à la surface inférieure en produisant une explosion très - violente qui percera et passera au travers de ce carton: cette explosion sera d'autant plus forte, que le carreau dont vous vous servirez aura plus de surface; et l'endroit qui aura été percé sentira une odeur sulfureuse.



## TRENTE-TROISIEME RÉCRÉATION.

Tuer un animal avec une explosion électrique.

#### PRÉPARATION.

Pour parvenir à tuer un animal, soit volatile, soit quadrupede, par le moyen d'une explosion électrique, il faut proportionner la grandeur des bouteilles, ou le nombre des jarres dont la batterie est composée, à la force de l'animal qu'on a dessein de soumettre à cette expérience : des petits animaux tels que des oiseaux, des souris, &c. peuvent être tués assez facilement par la décharge d'une seule jarre (1), contenant environ un pied quarré de verre garni; mais si l'on vouloit tuer de plus gros animaux tels que des pigeons, de jeunes poulets, des petits chats nouvellement nés, il faudroit charger, dans une batterie, un nombre de jarres, dont la garniture soit équivalente à une surface de trois à quatre pieds quarrés, et toujours en proportion, de manière qu'il faudroit employer une batterie d'environ douze pieds quarrés de verre garni pour tuer un chat, un lapin ou tout autre animal de même force : il arrive même assez fréquemment, lorsque l'explosion n'est pas assez violente, que l'animal ne meurt point, et

<sup>(1)</sup> On peut se servir fort avantageusement d'un carreau de verre garni, si on le trouve plus commode pour l'opégation.

qu'il reste seulement étourdi pendant quelques heures, sans donner aucun signe de vie (1). Il seroit possible sans doute de tuer un gros animal tel qu'un bœuf, mais il faudroit nécessairement une Machine très-grande, composée de plusieurs plateaux ou globes de verre capables de ramasser une quantité de matière électrique assez considérable pour charger facilement un très-grand nombre de jarres; il n'y a pas de doute qu'une telle Machine ne produisît une explosion semblable à un coup de tonnerre (2).

Pour tuer un animal, il faut l'assujettir avec quelques cordons auprès de la garniture extérieure de la jarre ou du bouton E qui communique à la batterie, (voyez Figure premiére, Planche vingt-huitième) et alors en posant un des côtés F de l'excitateur sur la tête de l'animal, on fait passer le coup au travers sa tête, en tirant l'explosion sur une des boules C de la batterie. Il est essentiel aussi de raser ou ôter les plumes de la partie de la tête par où il doit recevoir le coup.

Nota. On pourroit assurément tenir l'animal

<sup>(1)</sup> Quoiqu'il ne soit pas possible avec une telle batterie de tuer un gros animal, il seroit néanmoins fort imprudent et dangereux même d'exposer quelqu'un à recevoir une telle commotion.

<sup>(2)</sup> Quoiqu'il soit possible de tuer ainsi un gros animal, il n'a pas encoré été construit de Machine qui ait pu produire une pareille explosion.

pendant cette opération, même avec la main, sans qu'il y eut aucun danger, puisqu'il suffit qu'elle ne se trouve pas dans le passage du fluide électrique; mais pour éviter tout accident, il vaut mieux l'attacher. Si on vouloit cependant se servir. d'une pince, il seroit prudent de l'isoler sur un tube de verre, qu'on tiendra dans sa main; de cette manière on pourra facilement présenter sans aucun danger telle partie de l'animal qu'on voudra à cette explosion.

# TRENTE - QUATRIEME RÉCRÉATION.

Fondre une feuille d'or au moyen d'une explosion électrique.

#### PRÉPARATION.

F AITES faire une petite presse de bois, (Figure cinquiéme, Planche trentième) de cinq à six pouces de longueur, sur trois de largeur, avec laquelle vous puissiez, au moyen des deux vis et de leurs écrous A et B, serrer assez fortement les deux plaques C et D dont elle est composée.

Coupez dans une feuille d'or battu (1) une bande de quatre pouces de long, sur cinq à six lignes de large, et l'ayant insérée entre deux cartes, de

<sup>(1)</sup> On prend des feuilles d'or dont on se sert pour dorer en feuilles, et que les Batteurs d'or vendent enfermées dans de petits livrets.

#### sur l'Electricité.

manière qu'elle les déborde de part et d'autre; placez-les cartes entre vos deux plaques, et pressez-les assez fortement.

#### EFFET.

Si après avoir placé cette presse sur la table, de manière qu'un des côtés de la feuille d'or, qui déborde cette carte, touche la garniture d'une jarre (ou d'une batterie) bien chargée, on pose l'excitateur sur l'autre extrémité de la feuille d'or et qu'on décharge la jarre, cette feuille d'or se trouvera fondue par la force de l'explosion, et on n'appercevra plus que l'or qui sera incrusté entre les deux cartes et dont la couleur pourpre fera juger qu'il a été réduit en chaux.

# TRENTE-CINQUIEME RÉCRÉATION.

Donner au verre une teinte métallique par une explosion électrique.

#### PRÉPARATION.

A u lieu de placer entre les cartes une bande d'or en feuille, comme il a été expliqué ci-dessus, mettez-la entre deux morceaux de glace, et liez-les ensemble le plus qu'il sera possible.

#### EFFET.

Si vous faites passer l'explosion électrique au travers cette feuille d'or, elle se trouvera, après

cette opération, tellement adhérente et même incrustée dans le verre, que l'eau régale ne pours la dissoudre et l'en séparer.

Nota. On peut, par un semblable moyen, incruster un chiffre sur la surface d'un cachet de verre ou de cristal, en découpant une lame d'or fort mince ( c'est-à-dire de l'épaisseur d'une feuille de papier très-fin) suivant la figure du chiffre, ou de tout autre sujet qu'on voudra représenter. Il suffira d'appliquer cette découpure sur le cachet, et de la serrer fortement avec un morceau de verre épais, afin qu'elle soit en contact immédiat avec le verre, pour y faire passe ensuite une forte explosion électrique, produit par la charge de plusieurs jarres.

# TRENTE-SIXIEME RÉCRÉATION.

Enflammer la poudre à canon par une explosion électrique.

## PRÉPARATION.

A Y E Z un petit tuyau cylindrique de carton, (Figure sixième, Planche trentième) dont l'ouverture ait environ deux lignes de diametre; faites entrer par chacune de ses extrémités deux fils de cuivre A et B arrondis par les bouts et entre lesquels vous laisserez un intervalle d'un quart de pouce pour y mettre un peu de poudre à tirer: faites passer au

# SUR L'ÉLECTRICITE.

travers ce tuyau une forte explosion, et si la poudre a été bien séchée au feu, elle s'enflammera et produira une explosion.

## TRENTE - SEPTIEME RÉCRÉATION.

Différentes manières de donner la commotion à plusieurs personnes ensemble.

#### PRÉPARATION.

CHARGEZ une bouteille semblable à celle désignée par la Figure huitième, Planche vingt-septième; posez-la sur un support électrique (1), et ayant fait disposer en rond un nombre de personnes quelconques, de maniere qu'elles settienment toutes par la main, excepté seulement la premiere et la derniere: donnez à la premiere personne la bouteille, ensorte qu'elle la tienne par sa garniture extérieure, et dites à la derniere d'en toucher le bouton.

#### EFFET.

Ayant préparé par cette disposition une communication non interrompue entre l'intérieur de la bouteille chargée et son extérieur, si la derniere personne qui termine la chaîne touche avec

<sup>(1)</sup> On la pose ainsi afin qu'elle conserve sa charge pendant le tems qu'on dispose les personnes pour leur donner la commotion.

le doigt le bouton ou le crochet de cette bouteille, le fluide électrique passera aussi-tôt au travers les bras et la poitrine de toutes celles qui forment cette chaîne, pour se rendre à l'extérieur de cette bouteille que tient la premiere personne, et la commotion se fera sentir avec une même force à chacune d'elles (1), attendu qu'elles se trouvent toutes dans le passage de ce fluide électrique.

#### AUTRE MANIERE.

Il faut avoir plusieurs tubes de verre d'environ six pouces de longueur; bouchez leurs deux extrémités avec du liége, au travers lequel passe un fil de fer qui touche l'eau dont ils doivent être remplis, et que chaque personne tienne en main un des bouts de ces tubes.

#### E F F E T.

L'eau contenue dans ces tubes, et le fil de fer qui y plonge étant des corps capables de transmettre l'électricité, lorsque la derniere personne touchera la bouteille, toutes ressentiront la commotion. Tout ce qu'il y aura de plus dans cet amusement, c'est qu'on appercevra au même instant une lumiere se répandre dans l'intérieur de ces tubes, ce qui servira à le diversifier.

<sup>(1)</sup> Si quelques-unes d'entr'elles en paroissent moins affectées, cela vient de ce qu'elles y sont naturellement moins sensibles, le coup étant nécessairement égal pour toutes.

#### AUTRE MANIERE.

Disposez autour d'une table plusieurs gobelets remplis d'eau, et formez la chaîne, en faisant mettre à toutes les personnes qui la composent un doigt de chaque main dans deux de ces gobelets.

#### EFFET.

L'eau étant conducteur d'électricité, la commotion aura également lieu lors du contact, et pour peu qu'elle soit forte, la secousse qu'elle fera éprouver à chacun, fera immanquablement renverser les verres sur la table.

#### AUTRE MANIERE.

On peut donner encore la commotion, sans qu'il soit nécessaire que les personnes se tiennent toutes par la main, il suffit qu'elles posent alternativement leurs pieds les uns auprès des autres (1); mais il est bon de prévenir que s'il se trouve de l'humidité sur le plancher, il arrivera alors qu'elles ne la ressentiront pas, attendu que le fluide électrique qui se rend toujours à l'extérieur de la bouteille par le chemin le plus court qu'il trouve à parcourir, passeroit alors sur le plancher; c'est par cette raison que si (la chaîne étant formée) une personne qui n'en dépend pas tient avec ses

<sup>(1)</sup> La commotion se fait sentir alors aux chevilles des pieds.

deux mains les bras de deux des différentes personnes qui la composent, elle ne ressent pas la commotion.

Nora. Le nombre de personnes qui composent cette chaîne est indifférent; cent personnes la ressentent de même que s'il n'y en avoit que trois ou quatre; et s'il arrive (particuliérement lorsqu'on se tient par la main) que l'électricité ne se transmette pas d'un bout à l'autre, cela vient de ce qu'au moment du contact, il y en a quelques-unes d'entre elles qui cessant de se tenir par la main, en interrompent la continuité.

## TRENTE-HUITIEME RÉCRÉATION.

Charger positivement et négativement le même côté d'un plateau de verre.

#### PRÉPARATION.

AYEZ un carreau de verre d'un pied et demi de long, sur neuf pouces de large; garnissez-le de chaque côté avec deux feuilles d'étaim de six pouces quarrés, suivant la méthode ordinaire, excepté qu'ils doivent être séparés l'un de l'autre par un espace d'environ trois pouces, ensorte qu'ils forment deux carreaux sur un seul et même carreau de verre.

#### EFFET.

Si vous chargez positivement les deux côtés différens férens et opposés de ces carreaux, une des deux surfaces de ce verre sera alors électrisée positivement et l'autre négativement; ce qu'il est facile de connoître en faisant l'expérience de Leyde, et tirant alternativement l'étincelle sur chacune de ces deux surfaces; d'où il semble qu'on peut conclure que la matiere électrique ne peut entrer dans le verre, ou s'accumuler sur sa surface à d'autres endroits qu'à ceux qui sont garnis ou couverts de métal (1), ou de toute autre matiere capable de transmettre l'électricité.

Nota. Si sur la même surface de ce verre on pose un des côtés de l'excitateur sur le quarré d'étaim qui est chargé négativement, et qu'on approche l'autre côté de celui qui est électrisé positivement, il n'y aura ni explosion, ni étincelle, à moins qu'on n'établisse une communication entre les deux quarrés d'étaim qui ont été appliqués sur la surface opposée.

Si au lieu d'appliquer deux quarres ou feuilles d'étaim séparées sur chacune des deux surfaces de ce carreau de verre, on n'en mettoit que sur l'une d'elles, et que sur l'autre on en appliquât une seule feuille, ayant chargé cette derniere surface, sa décharge ne se pourra faire qu'en deux fois, sa voir, en posant l'excitateur sur chacun des deux

<sup>(1)</sup> S'il en étoit autrement, les deux garnitures appliquées sur la même surface se seroient électrisées positivement.

quarrés d'étaim pour tirer l'étincelle sur la feuille entiere à deux différentes reprises; ces étincelles seront de même force, si les deux quarrés séparés sont égaux, et de différente force, s'ils sont inégaux (1).

# TRENTE-NEUVIEME RÉCRÉATION.

Faire perdre à une personne une partie de l'électricité qui lui est propre.

### PRÉPARATION.

A YEZ une bouteille garnie, propre pour l'expérience de Leyde; chargez-la, et ayant fait monter une personne sur le tabouret, afin de l'isoler, remettez-lui en main cette bouteille, ensorte qu'elle la tienne par sa garniture extérieure; approchez ensuite le doigt à différentes reprises du crochet de cette bouteille.

#### EFFET.

A chaque fois qu'une personne non isolée touchera le bouton de cette bouteille, elle en tirera une étincelle; et comme cette bouteille ne peut perdre une partie de l'électricité qui s'est accumulée dans son intérieur, à moins que sa surface

<sup>(1)</sup> Il est fort difficile de connoître si cette inégalité de force est en proportion de l'inégalité de grandeur des garnitures, ce qui semble néanmoins devoir naturellement : ir lieu.

extérieure n'en puisse recevoir une égale quantité, et que d'un autre côté elle ne peut lui être fournie qu'aux dépens de celle qui est propre à la personne isolée qui la tient dans sa main: il s'en suit que cette personne sera électrisée négativement; et effectivement, si une personne non isolée approche le doigt de quelque partie de son corps, elle lui rendra la portion d'électricité qu'elle a perdue: ce qui sera aisé d'appercevoir, si l'on fait attention à l'étincelle électrique qui s'elancera du doigt de la personne non isolée à celle qui tient en main la bouteille.

Nota. Cette expérience sert à prouver que le verre n'est pas la seule substance qui puisse être électrisée négativement; mais celle qui ne peut l'être que des deux manieres ensemble.

# QUARANTIEME RÉCRÉATION. BOUQUET LUMINEUX.

### CONSTRUCTION.

A Y E Z un cylindre ou cerceau de verre de six pouces de diametre, et de sinq pouces de largeur; garnissez-le tout autour d'une bande d'étaim de trois pouces de largeur, tant au-dedans qu'au dehors, de maniere qu'il reste de chaque côté un pouce de ce verre qui ne soit pas garni; bouchez un des côtés de ce cerceau avec un cercle de carton mince et noîrci, sur lequel vous aurez découpé à

jour une sleur; couvrez ce carton avec un papier extrêmement sin, sur lequel vous peindrez cette même sleur en transparent; posez ce cercle verticalement sur un pied, sans qu'il soit isolé.

## EFFET.

Si ayant fait communiquer, par le moyen d'un fil de fer, le conducteur de la machine électrique à la bande ou garniture intérieure de ce cercle, vous le chargez, et qu'ensuite posant un des cotes de l'excitateur sur la garniture extérieure, vous tirez l'étincelle sur l'intérieure, elle répandra dans ce cercle une lumiere assez vive pour éclairer un instant le bouquet qui a été peint en transparent.

# QUARANTE-UNIÉME RÉCRÉATION

# CASCADE ELECTRIQUE.

#### CONSTRUCTION.

AYEZ un récipient propre à mettre sur la platine d'une machine pneumatique, (Figure septiéme, Planche trentiéme) d'environ un pied et demi de hauteur, et de quatre à cinq pouces de diametre, excepté qu'il doit être ouvert par le haute afin de pouvoir y introduire un tube de barometre AB, que vous remplirez de mercure; que l'extremité inférieure B de ce tube soit à deux pouces de distance du fond C de ce récipient.

Mastiquez exactement ce tube au goulot D,

afin que l'air ne puisse pas s'y introduire lorsqu'on le pompera avec la machine pneumatique; ajustez le long de ce tube quatre ou cinq cercles de liége E F G H I, percés à cet effet dans leur centre; qu'ils soient de différens diametres, et éloignez-les entr'eux de quatorze à quinze lignes.

#### EFFET.

Si ayant placé ce récipient ainsi disposé sur la platine de la machine pneumatique (1), et plongé dans le tube un fil de fer, qui d'autre bout communique au conducteur de la machine électrique, vous faites le vuide, et qu'ensuite vous électrisez, vous verrez une flamme violette et très-vive qui parcourra toute la longueur du tube, et quantité de petites flammes électriques fort légeres, lesquelles tombant de ligne en ligne, imiteront fort agréablement une cascade de feu.

Nota. Si on touche d'une main la platine de la machine pneumatique, et de l'autre le fil de métal qui plonge dans le tube, toutes ces lumieres et étincelles paroîtront beaucoup plus brillantes cet amusement doit se faire dans l'obscurité.

<sup>(1)</sup> On se sert à cet effet de cire molle, au lieu de cuir mouillé dont on fait usage ordinairement, afin qu'il ne puisse se répandre aucune humidité dans le récipient.

# QUARANTE-DEUXIEME RÉCRÉATION.

# AURORE BORÉALE (1).

#### PRÉPARATION.

A Y E Z un tube de verre bien purgé d'air et bouché hermétiquement, d'environ deux pieds de longueur: tenez ce tube dans votre main par un bout, et présentez l'autre au conducteur de la Machine électrique.

#### EFFET.

Aussi-tôt qu'on approchera ce tube du conducteur électrisé, il paroîtra illuminé dans toute sa longueur, et continuera même d'être fort lumineux pendant un assez long espace de tems, et si dans cet état on le frotte avec la main, il n'importe en quel sens, cette lumiere se ranimera avec vivacité et sans la moindre interruption d'un bout à l'autre: après cette operation, qui le décharge en grande partie, il jette encore des étincelles de tems à autre, sans qu'il soit besoin de le frotter et en le tenant simplement par un bout : dans cet état, si on le prend de l'autre main et par l'autre bout, il s'élance de nouveaux éclats de lumiere d'une de ses extrémités à l'autre, et ces effets durent quelquefois vingt-quatre heures sans qu'il soit besoin d'une nouvelle électrisation.

<sup>(1)</sup> Cet amusement est de M. Cauton.

# SUR L'ÉLECTRICITÉ.

Nota. On peut faire cette expérience avec des eubes beaucoup plus petits, et les varier en les faisant courber en différentes manieres, ce qui peut alors produire des amusemens plus diversifiés.

# QUARANTE - TROISIEME RÉCRÉATION. ÉCLAIRS ÉLECTRIQUES.

## PRÉPARATION.

AITES entrer dans le goulot d'un récipient A, (Figure huitième, Planche trentième) de la hauteur d'environ un pied, et ouvert par le haut, le col d'une petite bouteille ou matras B, ensorte que son extérieur se trouve dans le vuide: mastiquez le tout avec soin, afin que l'air n'y puisse pas pénétrer: emplissez cette bouteille aux trois quarts d'eau, et faites-y plonger un fil de fer C, qui communique au conducteur de la machine électrique.

#### EFFET.

Lorsqu'ayant placé ce récipient sur la platine de la machine pneumatique, vous aurez fait le vuide, vous le verrez se remplir d'une quantité de jets de feu, qui imitant parfaitement les éclairs, se mouvront en tous sens et en serpentant avec une vîtesse extraordinaire, ce qui continuera d'avoir lieu pendant tout le tems de l'électrisation:

tous ces différens jets de lumiere auront une direction vers la platine de métal sur laquelle est placé le récipient : si après avoir cessé d'électriser, on touche avec le doigt pendant quelques instans le fil de fer qui plonge dans le matras, celui-ci deviendra alors lumineux dans tout son intérieur, et sa surface paroîtra toute hérissée de petits filets de lumiere, dont l'éclat diminuera insensiblement jusqu'à ce qu'ils viennent à disparoître toutà-fait,

Dans cette expérience le récipient lui-même sera électrisé de maniere à donner une commotion très-violente, si l'on vient à toucher d'une main ce vaisseau de verre, et de l'autre la platine de métal sur lequel il est posé.

Nota. Comme il est indifférent que ce récipient soit garni en-dedans ou en-dehors d'étaim, on peut se procurer avec cette expérience des amusemens assèz agréables, en y appliquant cette garniture après l'avoir découpée de diverses manieres et y avoir représenté par ce moyen divers sujets, soit avec des lettres, des figures, &c. lesquelles paroîtront lumineuses pendant tout le tems de l'électrisation: cette expérience demandant d'être faite dans l'obscurité, il sera encore facile d'en renouveller ou faire cesser les effets à volonté, en faisant cesser l'électricité que fournit le conducteur: ce qui aura lieu aussi-tôt qu'on en approchera secrétement le doigt ou tout autre corps non isolé.

# QUARANTE-QUATRIEME RÉCRÉATION. FONTAINE DE COMPRESSION ÉLECTRIQUE.

#### PRÉPARATION.

A Y E Z une fontaine de compression, garnie de son robinet, et dont le trou de l'ajustage soit très-petit, condensez l'air qui y est contenu, et isolez-la sur un plateau de verre; faites communiquer le conducteur à cette fontaine, et électrisez.

#### EFFET.

Aussi-tôt que cette fontaine sera électrisée et qu'on aura ouvert son robinet, le jet se divisera en mille autres, qui se disperseront également de tous côtés sur un assez grand espace; et si vous posez le doigt sur le conducteur, il ne coulera plus qu'un seul jet, qui, dans, l'obscurité, paroîtra lumineux.

Nota. Comme on peut faire paroître plusieurs jets ou un seul à volonté, en touchant le conducteur, et qu'on peut éviter qu'on ne s'en apperçoive à cause de l'obscurité, on pourra varier cet amusement.



# QUARANTE-CINQUIEME RÉCRÉATION.

Singuliers effets produits par une bouteille garnie extérieurement de deux zones de métal.

#### PRÉPARATION.

A y E z un bocal de verre de quinze à dix-huit pouces de hauteur, et de quatre à cinq pouces de diametre (Fig. premiere, Planche trente-uniéme); garnissez-le intérieurement jusqu'à deux pouces de son ouverture; assujettissez-y avec du mastic un petit globe ou bouton de cuivre A, monté sur un fil de laiton B, qui communique à la garniture intérieure de ce bocal; garnissez-la extérieurement avec deux zones de métal C et D qui soient éloignées entr'elles de deux pouces; couvrez aussi de métal son fond extérieur E; faites ensorte que la surface de la zone D et du fond extérieur de la bouteille soit double de celle de la zone C.

Ayez un excitateur isolé, c'est-à-dire, dont le manche soit de verre, et un plateau de verre d'un diametre plus grand que le fond de cette bouteille.

Effets que produisent les différentes manieres de charger et de décharger cette bouteille.

Si après avoir chargé intérieurement cette bouteille en faisant communiquer son bouton A au conducteur de la machine électrique, et l'avoir



Sellier , Sculp ,

ensuite isolée sur un support de verre, la quantité de la charge est (par exemple) de quatre-vingt-un dégrés, et qu'on applique l'excitateur à la bande D et ensuite au bouton A, on produira l'explosion, et ces quatre-vingt-un dégrés d'électricité retourne-ront sur la zone D; au moyen de quoi l'équilibre sera entierement établi, et on ne pourra tirer aucune nouvelle explosion.

Si au lieu de toucher la zone D et le bouton A, on touche celle C, et ensuite ce même bouton, on ne produit aucune explosion, et la bouteille reste par conséquent chargée, ce qui fait voir que ces quatre-vingt-un dégrés sont totalement et intérieurement accumulés vers la zone D, et qu'aucune partie ne s'en peut décharger, tant-que la zone extérieure D qui est isolée n'en peut recevoir.

Mais si l'on touche la zone D, et ensuite celle C, on produit l'explosion, attendu qu'alors on établit une communication entre les deux zones extérieures, au moyen de laquelle la partie intérieure C se charge en déchargeant d'une même quantité la partie intérieure D; et d'un autre côté la zone C se décharge d'une même quantité sur celle D: dans cette circonstance, la bouteille reste aussi chargée qu'elle l'étoit avant cette explosion; et comme la surface de la zone C est par sa construction à celle de la zone D, comme 1 est à 2, cette premiere acquiert vingt-sept dégrés d'électricité, et l'autre en conserve cinquante-quatre; et effectivement, si on applique l'excitateur de C en A, et

ensuite de D en A, il est aisé de voir que l'explosion qui est produite par la zone D, est deux fois plus forte que celle de la zone C: ces deux explosions déchargent entiérement la bouteille (1).

Si après avoir tiré l'explosion de C en A, on ne la tire pas de D en A, mais qu'on applique l'excitateur de D en C, on produit encore l'explosion, mais beaucoup moins forte, parce que la partie intérieure D ne contenant plus que cinquante-quatre dégrés d'électricité, celle C n'en acquiert cette fois que dix-huit; et si après avoir déchargé de nouveau la bande C de ces dix-huit parties d'électricité, on réitére la même opération, elle n'en reçoit plus que douze, la partie intérieure D n'en · zyant conservé que trente-six, et ainsi de suite jusqu'à ce que cette partie en ait conservé assez per pour qu'elle ne soit plus sensible. Dans toutes ces différentes décharges, si on touche de C en A et de D en A, on s'appercevra toujours que celle qu'on tire de D en A est beaucoup plus forte.

Si on charge extérieurement la zone C et celle D en la tenant par le bouton, et en présentant alternativement les deux zones au conducteur, et que l'ayant posée et isolée sur un plateau, on touche le bouton A et la bande C, et ensuite ce même bou-

<sup>(1)</sup> Si, lorsqu'en applique l'excitateur de C en A, en tient la bouteille par la partie D, la bouteille sera entiérement déchargée, et on recevra les deux tiers du coup; en suppose qu'en ne se sert pas alors d'un excitateur isolé.

ton et la zone D, on produit deux explosions, et la bouteille est entiérement déchargée.

Si on ne charge que l'une des deux zones D, on ne produit pas l'explosion en touchant le bouton A et l'autre zone C, mais on la produit en touchant la zone C et celle D, dans ce cas la bouteille reste toujours chargée; on peut ensuite les décharger séparément, ou n'en décharger qu'une pour la décharger à diverses reprises, comme on a fait lorsque la bouteille étoit chargée intérieurement.

Si ayant établi une décharge en D(1), on charge extérieurement la zone C, et qu'ayant ensuite isolé cette bouteille, on touche la zone D, et ensuite le bouton A, on produit l'explosion: dans cette circonstance la partie d'électricité intérieure de la zone C qui s'est dépouillée sur l'intérieur de celle D a chargé en moins la zone extérieure D et par cette explosion l'équilibre s'est rétabli entre ces deux surfaces opposées. Si donc on touche ensuite le bouton A et la zone C, on a une autre explosion, rien n'ayant été changé à la charge de cette zone; si enfin au lieu de toucher le bouton A et la zone C, on eût touché la zone D et celle C, on auroit eu encore l'explosion, attendu que les deux tiers de l'électricité accumulée sur la zone C auroient passé sur celle D.

<sup>(1)</sup> On soutient à cet effet la bouteille en la tenant vers D; l'effet qui suit ne pourroit avoir lieu, si on la tenoit par le bouton.

Si on ajuste deux petites bandes d'étaim arrondies A et B, communiquant avec chacune des zones, et qui soient entr'elles à un pouce de distance (voyez Figure deuxiéme) lorsqu'on chargera cette bouteille intérieurement, il partira de tems à autres plusieurs explosions entre les deux zones, occasionnées par l'électricité qui se dépouillera de la zone C sur celle D: si cette communication se termine en pointe, cette zone C se déchargera de même, mais sans explosion, et on appercevra senlement le feu électrique sortir d'une de ces pointes, pour rentrer dans l'autre. Si au lieu de deux zones, on en met une quantité d'un demi-pouce de large, et distantes entr'elles de trois ou quatre lignes, elles produiront une espece de mousqueterie à mesure qu'elles se dépouilleront de leur électricité: remarquez qu'il faut pour cela que la zone inférieure ne soit pas isolée.

Nota. Si le système du Docteur Francklin avoit besoin de nouvelles démonstrations, ces expériences qui prouvent que les commotions électriques ne sont produites que par l'équilibre qui se rétablit entre les deux surfaces du verre différemment chargé en plus et moins, suffiroient pour détromper ceux qui ne sont pas de son sentiment sur la marche du fluide électrique dans l'expérience de Leyde.

On peut garnir une bouteille avec trois zones dont les surfaces soient différentes, afin de varier

davantage ces expériences, mais les effets qu'elles produiront tendront toujours à rétablir l'équilibre entre les deux surfaces de la bouteille.

# QUARANTE-SIXIEME RÉCRÉATION. BOUTEILLE LUMINEUSE.

CONSTRUCTION.

U lieu de garnir une bouteille intérieurement et extérieurement avec du métal, garnissez-la avec de l'aventurine (1); ajustez-y une petite tringle terminée d'un côté par un bouton, et qui communique de l'autre dans son intérieur en passant au travers d'un bouchon que vous mastiquerez au goulot de cette bouteille; recourbez cette tringle, afin qu'elle puisse servir à la suspendre au conducteur de la machine électrique.

#### EFFE T.

Cette bonteille étant suspendue au conducteur, si, pendant qu'on électrise, vous approchez le doigt à diverses reprises sur sa surface extérieure, ou une petite tringle garnie d'un bouton, vous verrez

<sup>(1)</sup> L'aventurine est une poudre composée avec de petites lames de cuivre très-minces et coupées par petites parties: on met dans la bouteille un peu de colle de poisson, on remue la bouteille de tout sens, et ayant vuidé le superflu, on y jette un peu d'aventurine, et on tourne la bouteille de tout sens pour qu'elle s'attache de tous côtés; n en garnit de même son extérieur.

très-distinctement l'extérieur de cette bouteille se dépouiller de son électricité, ce qui sera fort sensible par les traits de feu qui se rendront de tous côtés vers l'endroit que vous toucherez : aussi-tôt que cette bouteille sera totalement chargée, cet effet cessera, attendu qu'alors sa surface extérieure se trouvera entiérement dépouillée. Dans cet état, si avec l'excitateur vous produisez l'explosion, la bouteille paroîtra à l'instant remplie de lames de feu qui se répandront de tous côtés dans son intérieur, et qui seront occasionnées par le retour de la matiere électrique.

Nota. On peut faire de cette bouteille un amusement, en garnissant seulement son intérieur d'aventurine, et en la couvrant extérieurement avec du métal découpé de telle figure qu'on voudra, afin qu'il n'y ait que les parties laissées à jour qui paroissent lumineuses lors de l'explosion.

# QUARANTE-SEPTIEME RECRÉATION.

Construire un petit navire dont le mât soit brisé par une explosion électrique.

## CONSTRUCTION.

de cuivre, ayant environ trois pouces de longueur AB, (Figure troisième, Planche trente-unième), dont le mât soit formé d'un petit tube de verre C, semblable

semblable à ceux dont on se sert pour les barometres; renfermez-y quelques gouttes d'eau; scellez-le par ses deux extrémités avec de la cire d'Espagne, après y avoir introduit par chacun de ses orifices un fil d'archal dont un des bouts D soit dans ce tube, éloigné d'une ligne de l'extrémité E; de l'autre, ajustez ce mât de maniere que le fil d'archal qui entre du côté C puisse communiquer avec l'eau du bassin sur lequel vous devez le placer, et que le fil d'archal qui entre par l'autre bout, soit terminé par une petite boule de métal F (†).

Ayez une planchette CH (même Figure) que vous découperez dans la forme d'un nuage; couvrez-la de métal, ou tout simplement de papier argenté, et ajustez-y deux doubles tringles, au moyen desquelles vous puissiez la suspendre au conducteur de la machine électrique.

Ayez encore un bassin ou un plat de métal rempli d'eau, sur laquelle vous mettrez ce petit navire, de maniere que la petite boule F se trouve à un pouce au-dessous du nuage G H.

#### EFFET.

Si après avoir fait communiquer à ce bassin la garniture extérieure d'un bocal de verre de grandeur médiocre, vous le chargez intérieurement, aussitôt que la charge aura acquis un certain dégré de

<sup>(1)</sup> Cette petite boule doit être ereuse, afin qu'elle n'entraîne pas le navire de côté.

force, le bocal se déchargera de lui-même, attendu que la charge retournera à son extérieur, en passant du nuage sur la petite boule, et de-là d'un fil d'archal à l'autre. L'explosion qui s'en fera dans le tube, le brisera, et le mât tombera en plusieurs morceaux (1), ce qui imitera en petit l'effet que produit un coup de tonnerre tombant sur un vaisseau.

Nota. Le passage subit de la matiere électrique qui occasionne l'explosion qui se fait dans le tube, dilate tout-à-coup l'air qui s'y trouve renfermé, cet air ne pouvant pénétrer, ainsi qu'elle, ni le verre, ni la cire, fait un effort suffisant pour le briser avec violence. Si le tube étoit trop gros, cét effet n'auroit pas lieu, à moins que d'un autre côté l'explosion ne fût plus forte.

# QUARANTE HUITIEME RÉCRÉATION.

Construire une petite maisonnette qui puisse être renversée par une explosion électrique.

### CONSTRUCTION.

FAITES faire une petite maisonnette de bois de huit à dix pouces de hauteur (Figure quatriéme, Planche trente-uniéme) dont les quatre faces

<sup>(1)</sup> Il faut coller sur ce tube un petit papier mince, non seulement pour le masquer, mais aussi afin que les éclass ne puissent sauter aux yeux.

soient ajustées de manière qu'elles puissent s'abaisser au moyen de deux charnières placées au bas de chacune d'elles sur le plancher I L; que ces quatre faces étant relevées puissent aussi être retenues et jointes ensemble par le toît M, dans lequel elles doivent un peu s'emboîter.

Faites passer au travers d'une petite cheminée A, que vous aurez placée au-dessus de ce toît, une tringle de cuivre N qui la traverse, et qui soit terminée d'un côté par une petite boule B de même métal; que de l'autre côté elle communique dans l'intérieur de ce petit édifice.

Placez sur le plancher IL deux supports de bois O et P qui se terminent en forme d'une fourche. Ces supports doivent servir à soutenir deux petites tringles de cuivre D et E qui entrent dans un petit tuyau de carton T; chacune d'elles doit avoir un anneau Q et R; celui R doit communiquer à la partie de la tringle N qui entre dans cet édifice, et l'autre au pied du plancher, au moyen d'une petite chaîne qui communique aussi en dehors. Ayez une petite pointe A, (Figure cinquiéme, même Pl.) que vous puissiez placer au-dessus de cette maisonnette.

Ménagez sur un des côtés de cet édifice une ouverture GH, d'un pouce quarré, et de deux lignes de profondeur, dans laquelle vous puissiez introduire très-aisément la petite tablette (Figure 6e); cette tablette doit être traversée diagonalement d'une petite lame de métal AB. Mettez précisé-

ment à l'angle G de l'ouverture ci dessus un sil de laiton qui sorte en dedans de l'édifice en, forme d'anneau, et à l'autre angle H une petite tringle de cuivre qui descende le long de la muraille S, jusques sur le plancher. Cette tringle doit communiquer à un fil de laiton ajusté sur ce plancher à l'endroit I, et elle doit sortir en dehors de cet édifice.

Insérez dans le tuyau de carton T une petite pincée de poudre à tirer, que vous serrerez entre les deux petites tringles D et E, de maniere que leurs extrémités ne soient tout au plus qu'à deux lignes de distance; posez ensuite le tout sur les deux supports O et P, et faites communiquer l'anneau R à la tringle N, et celui Q à la chaîne V; suspendez au conducteur le nuage de la précédente Récréation, et qu'il ne soit qu'à un pouce de distance de la boule B; faites communiquer la garniture extérieure d'un grand bocal, ou d'une batterie a la chaîne V, et chargez-la intérieurement.

#### EFFET.

Aussi-tôt que ce bocal sera entiérement chargé, le fluide qui sera accumulé dans son intérieur franchissant tout-à-coup l'intervalle qui se trouve entre le nuage et la boule B, retournera sur son exterieur, et passant au travers des petits tuyaux D E, il enflammera la poudre qui y aura été renfermée, son explosion suffira pour soulever le toît de cette maisonnette, et en écarter les côtés avec violence,

# SUR L'ÉLECTRICITÉ.

341

merre qui renverse un édifice.

#### AUTRE EFFET.

Si on place au-dessus de cette maisonnette la pointe (Figure cinquiéme), et qu'elle soit éloignée d'un pouce du nuage qu'on électrise, elle attirera successivement toute l'électricité que le plateau fournit au nuage; le bocal, dans cette circonstance, ne pourra pas se charger, et il n'y aura par conséquent aucune explosion. Cette expérience fait connoître le pouvoir qu'ont les pointes élevées sur les édifices pour les garantir du tonnerre.

#### AUTRE EFFET.

Si au lieu de faire communiquer la boule B aux petits tuyaux de carton, on la fait communiquer au petit conducteur qui aboutit à l'angle G de l'ouverture quarrée faite à cette maisonnette, et qu'on pose dans cette ouverture la tablette (Figure sixième) de maniere que ses deux angles A et B soient en contact avec ceux G et H, et qu'ensuite on charge intérieurement le bocal en faisant communiquer son intérieur à l'endroit I, le fluide électrique passant au travers de la lame de métal qui traverse ce quarré lors de l'explosion, ne le dérangera pas de sa place.

Si on le met dans un sens contraire, c'est-à-dire, de maniere que les angles C et D joignent les conducteurs qui se rendent à ceux G et H, l'explosion aura également lieu, attendu que la matiere électrique franchira l'intervalle G H; mais alors cette explosion fera sauter la pierre, de même qu'un coup de tonnerre renverse celle d'un édifice sur lequel il tombe: cette expérience fait voir que l'électricité traverse plus facilement et plus promptement les métaux, que d'autres corps, tels que le bois.

# QUARANTE-NEUVIEME RÉCRÉATION.

Electriser un verre par le mouvement de l'air.

#### PRÉPARATION.

PRENEZ un verre à boire fort mince, et le tenant par la patte, faites souffler avec force et à plusieurs reprises dans son intérieur (1); présentez aussi-rôt ce verre à quelques petites feuilles d'or, ou à une poudre très-fine et très-légere.

#### BFFET.

La violence avec laquelle l'air a frappé le verre, produit le même effet que si on l'avoit légérement frotté, et il acquiert assez de vertu electrique pour attirer et repousser alternativement les petites parcelles de poudre légere ou de feuille d'or qu'on lui présente, comme le feroit un tube qu'on auroit un peu frotté.

<sup>(1)</sup> On se sert d un soufflet à deux yents.

# CINQUANTIEME RÉCRÉATION.

Electriser un tube de verre par communication.

PRENEZ un petit tube de verre de sept à huit pouces de longueur (1), et le tenant par une de ses extrémités, posez l'autre sur le conducteur de la Machine électrique.

#### EFFET.

Si vous présentez ce tube à de petites parcelles d'or, ou à quelque poussiere fort légére, elles seront attirées. Quoique dans cette expérience ce tube ait acquis un peu de vertu électrique pour avoir été en contact avec le conducteur, il n'en faut pas conclure que le verre soit électrique par communication, de même que les métaux et autres corps qu'on regarde comme conducteurs; dans cette expérience, ce tube s'est chargé d'électricité vers les endroits qui ont touché le conducteur, de même qu'une bouteille s'en charge vers ceux qui sont couverts de métal, lorsque ce métal communique au conducteur qu'on électrise.

Nota. On n'a fait ici mention de cette expérience, que pour détromper ceux qu'on a voulu par ce moyen induire en erreur sur les effets et la nature de l'électricité.

<sup>(1)</sup> Un flacon rempli d'eau réussit mieux.

## CINQUANTE-UNIEME RECREATION.

Expérience sur la grandeur et la force de l'étincelle électrique, relativement à la grandeur des conducteurs.

#### PRÉPARATION.

I L faut construire l'Electrometre (Figure septième, Pl. trente-unième); il est composé d'un petit globe de cuivre A, d'environ sept à huit pouces de diametre, monté sur une tige B de même métal, qui passe au travers de la partie supérieure, du pied ou support de bois C: ce support est percé dans sa longueur pour y recevoir un fil de laiton qui touche d'un bout à cette tige B, et de l'autre sort en dehors de ce support en forme d'anneau. E est une petite tête fixée sur l'autre extrémité de la tige B; elle sert pour l'avancer ou la reculer. Cet électrometre se fixe sur la table où est posée la machine électrique, de maniere que le petit globe A soit à portée d'en tirer des étincelles. On peut faire communiquer l'anneau D au plancher, au moyen d'une chaîne.

#### EFFET.

Si on électrise le premier conducteur, et qu'on en approche doucement l'électrometre jusqu'à ce qu'il en tire des étincelles, on pourra remarquer qu'elles se succédent très-promptement les unes aux autres. Si on ajoute ensuite un deuxième conducteur d'une étendue en surface beaucoup plus considérable que celle du premier, et qu'on ne change pas de place l'éléctrometre, il n'en tirera pas d'étincelles; mais si on l'approche du conducteur, il en tirera alors, avec cette différence, qu'elles seront bien plus fortes, mais beaucoup moins fréquentes, et moins longues que dans l'expérience précédente (1).

#### REMARQUE.

Il semble qu'on pourroit conclure de ces deux expériences, que les grands conducteurs n'augmentent pas la quantité d'électricité; et effectivement, il est assez naturel de penser que le plateau n'en fournit pas plus dans une de ces circonstances que dans l'autre : s'il est ainsi, la différence de la force de l'étincelle vient de ce qu'on la tire lorsqu'il y a une plus grande quantité d'électricité accumulée; et d'un autre côté, on ne la tire plus courte qu'à cause que cette même quantité occupant plus d'étendue, forme nécessairement autour de ces conducteurs un atmosphere qui a alors moins d'épaisseur : il y a aussi lieu de croire que l'électricité se dissipe moins vîte sur un conducteur d'un gros volume, que sur un petit : s'il est ainsi, un grand globe de carton couvert de métal, seroit

<sup>(1)</sup> Dans ces deux expériences, il faut, autant qu'il es possible, tourner le plateau avec une même vîtesse.

très-propre pour servir de second conducteur. Si le deuxième conducteur augmentoit l'électricité, on chargeroit plus promptement une bouteille, lorsqu'il communique au premier: c'est cependant ce qui n'arrive pas; on peut même la charger aussi promptement en approchant son bouton du plateau, après avoir retiré le premier conducteur (1).

Nota. On a découvert depuis peu un moyen fort ingénieux pour augmenter la force et la longueur de l'étincelle électrique par le secours d'une armure faite en forme d'un cylindre creux dont on enveloppe le conducteur, et qui empéche la dissipation de la plus grande partie du fluide électrique qui s'y accumule; cette armure qui doit communiquer au pied de la machine électrique, lui rendant la partie qui se dissipe, augmente successivement la quantité d'électricité que le plateau fournit. Cette augmentation d'appareil peut s'ajuster à toutes sortes de machines électriques, en observant les mesures et les précautions indiquées par l'Auteur (2): on en peut voir un détail bien circonstancié dans le Journal de Physique de M. l'Abbé Rosier.

<sup>(1)</sup> Dans cette derniere expérience, on pourra seulement remarquer qu'on la charge plus vite en l'approchant plus près des coussins.

<sup>(2)</sup> M. Destienne, Ecuyer, Avocat au Parlement, pre mier Huissier du Grand Conseil.

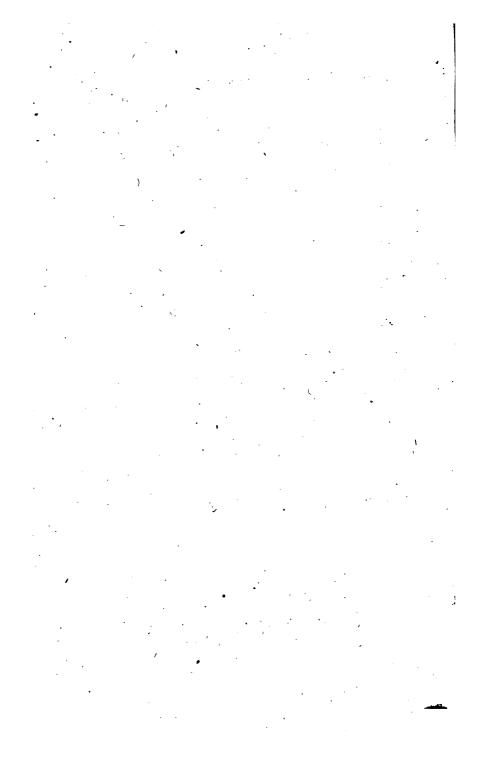



Sellier . Soulp

# CINQUANTE-DEUXIEME RÉCRÉATION.

# PAPILLON ELECTRIQUE.

CONSTRUCTION.

PRENEZ une verge de cuivre A d'environ trois pieds de long, (Figure première, Planche trente-deuxième) à l'extrémité de laquelle vous ajusterez un petit cylindre ou bouton, d'un demi-pouce de long, B, percez d'un petit trou à ses deux extrémités.

#### EFFET.

Si une personne étant isolée & communiquant au conducteur d'une Machine électrique, tient de l'autre main cette verge de cuivre, il sortira des aigrettes lumineuses des deux extrémités du petit cylindre B; & si dans l'obscurité il fait faire différens mouvemens à cette tringle, il semblera voir un pavillon voltigeant de tous côtés, attendu qu'alors on n'appercevra que ces aigrettes.

# CINQUANTE-TROISIEME RÉCRÉATION.

Bouteille qui se charge par la communication de la flamme.

#### CONSTRUCTION.

SERVEZ-VOUS d'une bouteille préparée de même que pour l'expérience de Leyde, (Figure deuxième, Planche trente-deuxième), et aulieu d'y insérer un fil de fer garni de son crochet; couvrez-la d'une petite lampe A, faite en forme d'enton-noir auquel pende un fil de fer qui touche la garniture intérieure de cette bouteille: allumez cette lampe et placez-la ou tenez-la à quelque distance du conducteur de la Machine.

#### EFFET.

Si cette bouteille, ou la flamme de cette lampe se trouve dans l'atmosphére d'électricité de ce conducteur, cette bouteille se chargera de même que si la garniture intérieure y communiquoit, et elle sera par conséquent en état de donner la commotion, ce qui fait voir que la flamme est, de même que les métaux, capable de transmettre l'électricité; pendant cette expérience la flamme que cette lampe produit paroîtra s'alonger sensiblement et se terminer en pointe.

# CINQUANTE-QUATRIEME RÉCRÉATION.

Représenter un portrait au naturel par le moyen de l'électricité.

#### CONSTRUCTION.

DESSINEZ sur du papier fin et uni, de la grandeur d'une carte à jouer; une tête d'un pouce ou d'un pouce et demi de grandeur (Figure troisième, Planche trente-deuxième), ou servez - vous tout simplement d'une gravure; découpez - en à jour possible; pour cet effet ayant légérement mouillé cette gravure, collez-la seulement par ses bords sur une planchette de bois très-unie, dont les pores soient très-serrés, tel que celui d'alisier, et servez-vous d'une lancette que vous aurez mastiquée dans un petit manche de bois; collez sur chacune des deux extrémités A et B de cette découpure, une petite lame d'étaim en feuille.

Faites construire une presse (Figure quatriéme anême Planche), composée de trois plaques de bois dur de six à sept pouces de long sur quatre pouces de large et un pouce d'épaisseur; que celle A B soit garnie intérieurement de deux écrous, dans lesquelles doivent se visser les deux vis à têtes C et D qui doivent passer et couler au travers des deux autres plaques E F et G H; ayez une forte vis I, dont la tête soit en forme d'anneau, afin de pouvoir la visser fortement avec un petit lévier de fer; placez-la au centre de la plaque E F, de façon qu'appuyant sur celle GH elle puisse sérer convenablement le portrait ci-dessus, qui doit être mis entre les deux plaques A B et G H; ayant de le placer, il faut mettre sur le côté qui n'est point garni de métal, une petite feuille de papier très-uni ou un morceau de vélin ou de satin blanc; et sur l'autre côté, une feuille d'or, et y ajouter ensuite de part et d'autre quelques cartes à jouer; enfin on observera que les deux lames d'étaim goient saillantes des deux côtés de cette presse.

Ayant ainsi disposé le tout, on chargera une forte batterie de trois ou quatre jarres, et on fera passer l'explosion au travers de cette feuille d'or, en faisant communiquer l'extérieur de la batterie à un des côtés de la lame d'étaim, et en posant un des côtés de l'excitateur isolé d'abord sur l'autre côté, et ensuite sur le conducteur communiquant à l'intérieur de cette batterie; alors si l'explosion a été bien forte, et le portrait bien découpé, ce portrait se trouvera parfaitement imprimé sur le papier ou satin, de même que s'il l'eût été avec une planche en taille douce: cette impression, occasionnée par la fusion de cette feuille d'or qui aura été réduite en chaux, sera ineffaçable.

Nota. Comme il faut beaucoup d'adresse et de patience pour découper parfaitement ces sortes de portraits, et qu'on y employe d'ailleurs beaucoup de tems, on peut se contenter de découper différens petits objets, tels que des fleurs, des chiffres et autres objets agréables.

# CINQUANTE-CINQUIEME RÉCRÉATION.

CANNE ELECTRIQUE.

# CONSTRUCTION.

FAITES faire, par le Ferblantier, trois canons de fer blanc, de la longueur d'une canne, et qui puissent entrer l'un dans l'autre, et une verge de fer qui puisse s'insérer dans le plus petit de ces

canons, que tous aillent en diminuant un peu de grosseur, afin de pouvoir les ajuster bout à bout et en former par ce moyen une seule pointe de douze à quinze pieds de longueur; ajustez un bout à cette espèce de canne et une pomme à vis, qui puisse s'ôter.

#### EFFET.

Si, étant montée sur le tabouret électrique, dans un tems bien favorable à l'électricité, une personne ainsi isolée tient cette pointe dans une situation verticale, et qu'une autre personne présente le doigt à quelque partie de son corps, il en sortira une étincelle.

#### AUTRE.

Ayez un petit bocal de verre blanc, renfermant un électrometre fait avec deux petites boules de sureau, suspendues à même hauteur avec deux fils de lin très-fins, qui doivent communiquer à une virole placée dans le goulot de ce bocal: mastiquez-le sur un support assez pesant pour empêcher la canne qui doit être vissée sur cette virole, d'être entraînée par son poids. Posez cet appareil sur une terrasse ou sur tout autre endroit un peu élevé.

#### EFFET.

Dans un tems où il y a beaucoup d'électricité, elle sera rendue sensible par le plus ou moins d'écartement des deux petites boules; observez qu'il faut que les deux fils qui les soutiennent, soient paralleles, lorsque ces deux boules se touchent presque, afin que la moindre partie d'électricité puisse les repousser.

# CINQUANTE-SIXIEME RÉCRÉATION. ELECTRICITE DE POCHE.

CONSTRUCTION.

De T appareil n'est autre chose qu'une petite bouteille de Leyde. Prenez un tube de verre d'un pouce de diametre, et de sept à huit pouces de longueur, (Figure cinquiéme, Planche trente-deuxième), fermé à la lampe d'émailleur du côté A; remplissez-le de feuilles d'or faux, et garnissez-le d'étaim en-dehors jusqu'à un pouce de son ouverture; introduisez-y un fil de cuivre surmonté d'un petit bouton B, que vous mastiquerez à l'ouverture de ce tube.

Prenez un ruban de soie d'un pied et demi de long, préparé avec la gomme élastique ou avec le vernis à la gomme copale, et en outre un petit morceau de peau de liévre, garni de deux doigtiers.

# EFFET.

Ayant mis entre le doigt index et le pouce, ce morceau de peau et tenant le tube entre les deux doigts suivans, de manière que le bouton de ce tube et la partie qui n'est point garnie d'étaim, soient au-dessus des doigts; si vous prenez de l'antre main main le ruban, et que vous le fassiez couler rapidement en l'élevant à plusieurs reprises, de manière qu'il frotte sur le bouton B, ce tube se chargera de même que si vous le présentiez au conducteur d'une Machine électrique, et il pourra donner la commotion à plusieurs personnes qui forméroient la chaîne; ce petit appareil qu'on peut appeller le joujou de l'électricité, a l'agrément de pouvoir se mettre dans la poche, renfermé dans un étui.

CINQUANTE-SEPTIEME RECREATION.,

BOUTEILLE DE LEYDE, PORTATIVE.

CONSTRUCTION.

AYEZ une petite bouteille de Leyde dans laquelle vous introduirez un tube de verre ouvert des deux côtes et mastiqué à son goulot. Introduisez dans ce tube un fil de fer garni de son bouton ou crochet, auquel vous attacherez un fil de soie; chargez cette bouteille et retirez son bouton au moyen de ce fil de soie.

### EFFET.

La garniture intérieure de cette bouteille ne pouvant communiquer avec l'extérieur, cette bouteille restera long-tems chargée, lorsque le tems sera sec. Pour s'en servir, on y insérèra son crochet en le tenant suspendu avec le fil de soie; cette bouteille sera en état de donner la commotion au bout de deux heures.

Tome I

# CINQUANTE-HUITIEME RÉCRÉATION.

### MAISON INCENDIEE.

#### 

F AITES faire une petite maisonnette de ser blanc, dont les senêtres soient découpées à jour, et dont le toit puisse s'ôter; saites passer par ce toit un tube de verre, dans lequel soit rensermé un sil de cuivre A ayant un bouton à une de ses extrémités B; et à l'autre C, un crochet.

Ajustez au fond de ce petit édifice un autre fi ou tige de cuivre D, surmontée d'un bouton E; que ce bouton et celui du tube soient à un demi-pouce de distance lorsque le toit est placé sur cette maisonnette; mettez entre ces deux boutons de l'étoupe saupoudrée de poix résine.

#### EFFET.

l'extérieur d'une jarre, et son crochet & au conducteur d'une Machine électrique avec laquelle vous la chargez; à l'instant de l'explosion, l'étincelle qui éclatera entre les deux boutons E et B allumera l'étoupe, et il semblera que la maison est incendiée. Si la tringle de cuivre A est en pointe vers C, l'étoupe ne s'allumera point.

### CINQUANTE-NEUVIEME RÉCRÉATION.

# ELECTROPHORE.

#### CONSTRUCTION.

On nomme électrophore un nouvel appareil électrique avec lequel on exécute une partie des expériences qui se font avec une Machine électrique ordinaire. Cet appareil est très-simple; il consiste en un plateau circulaire A, (Figure septiéme, Planche trente-deuxième), couvert de poix et de résine. Pour le construire, on le fait préparer en bois de chêne, composé de plusieurs pièces assemblées et emboitées, afin qu'il ne soit pas sujet à voiler, on le garnit d'an cercle de for ou de cuivre qui le déborde de trois on quatre lignes, et on y verse une composition fondue, faite avec de la poix résine et de la poix de Bourgogne; la gomme laque mêlée avec la poix résine dont on fait la cire à cacheter, seroit encore meilleure, mais elle est trop dispendieuse, lorsque les plateaux sont forts grands: il faut que la surface de ce plateau soit parfaitement plane. On fait un autre plateau ou cercle de bois B, moins grand que l'électrophore, dont les bords sont arrondis, on le couvre d'étaim en feuilles, et on y attache trois cordons de soie ou un tube de verre C, pour le tenir isolé; ce cercle doit être bien plan, afin qu'étant placé sur l'électrophore, il le touche en tous

ces points, attendu que c'est de-là que dépend principalement la bonté de cet appareil. Plus cet appareil est grand et plus l'étincelle est forte.

Lorsqu'on veut obtenir de l'électricité, on secoue à plusieurs reprises sur le plateau une peau de chat ou de lièvre, après l'avoir bien essuyé.

### . EFFET.

Si après avoir seconé cette peau sur le plateau, on pose au-dessus de lui le cercle B, en le tenant suspendu par le tube de verre qui l'isole, et qu'après avoir touché ce cercle du bout du doigt, on l'élève, et qu'on en approche le doigt une seconde fois, il en sortira une étincelle proportionnée à la grandeur de cet électrophore. Pour s'en convaincre, on peut poser sur ce même électrophore un cercle moitié plus petit, et on reconnoîtra aisément que l'étincelle est beaucoup plus foible. Si on pose une deuxiéme fois ce cercle sur le plateau et qu'on répete cette expérience, l'étincelle sera toujours la même, et ce n'est qu'après en avoir tiré une grande quantité qu'on peut s'appercevoir de quelque diminution: il arrive même quelquefois que cet appareil, dans des tems secs, donne encore des étincelles deux ou trois jours après, sans qu'on l'ait frotté de nouveau.

Aulieu de frotter ce plateau, on peut le disposer en faisant communiquer à cécercle la chaîne d'une Machine éléctrique, de même que si on vouloit charger un tableau magique; mais alors le plateau se trouve chargé en plus, au lieu que dans la précédente expérience, il se trouve chargé en moins. On peut s'en assurer par le procédé qui suit.

Prenez un électrometre, composé de deux petites boules de sureau, suspendues à deux fils de lin; présentez-leur une bouteille, chargée au conducreur de la Machine électrique, elles s'écarteront: présentez-leur au contraire une autre bouteille, chargée avec l'électrophore, elles se rapprocheront.

Cet appareil, qui, de même qu'une Machine électrique ordinaire, est composé d'un corps électrique par lui-même, et d'un autre électrique par communication, produit en apparence des effets opposés. Dans l'appareil ordinaire, deux pointes sont suffisantes pour enlever l'électricité accumulée sur le verre : dans celui-ci, deux pointes, mises sous le cercle, n'en fournissent pas à l'électrophore. Dans l'appareil ordinaire, si on touche le conducteur, on tire l'étincelle, dans celui-ci on n'en tire point: dans le premier, on ne tire qu'une étincelle si on cesse d'électriser; dans celui-ci, on en tire plusieurs, sans qu'il soit besoin de frotter de nouveau le plateau.

Tant de disparités viennent sans doute de ce que le plateau de résine étant électrisé en moins, enleve au cercle une partie de l'électricité qui lui est propre, et qu'en le touchant, on lui en fournit de nouvelles; ce qui paroît assez vraisemblable, puisqu'il charge en moins une bouteille de Leyde; et si ce plateau ne repnend pas par le pres mier attouchement, toute l'électricité qu'il a perdu, c'est vraisemblablement qu'il anien peut réprendre qu'aux endroits du plateau qui sont parfaitement en contact avec le cercle conducteur, et qu'en posant une seconde fois le cercle sur le plateau, il ne produit un nouvel effet que parce qu'il le touche en d'autres points; sonséquentment, si le plateau et le conducteur étoient parfaitement plans, on tireroit très-peu d'étincelles, et elles servient plus fontes; stout occi n'étant que des conjectures hasardées y les nouvelles découvertes me servent – elles donc qu'à nous jetter de plus en plus dans l'erreur sur les moyens que la nature emploie dans ses opérations!

# SOIXANTIEME RÉCRÉATION.

Singuliere expérience sur l'électrophore.

On a démontré ci-dessus que l'électrophore étant frotté, étoit électrisé en moins, let qu'en communiquant au conducteur d'une Machine électrique, il l'étoit alors en plus: on peut o'en assurer exactement par le procédé qui suit. Frotter et électrisez l'électrophore, et ayant chargé une bouteille de Leyde, prenez-la par son fondent-rieur, et formez avec son crochet quelque dessin ou traits sur ce plateau; inhargez ensuite une autre bouteille de façon que son intérieur soit électrié

d'autres endroits. Prenez un tamis, et saupoudrez légérement sur cet électrophore de la poudre à poudrer.

E FFET.

La poudre, répandue sur les endroits où a passé l'électricité en plus de la premiere bouteille, paroîtra s'écafter des deux côtés de ce passage, et celle qui se trouvera an-dessus de celui où a passé la deuxième bouteille, paroîtra se rapprocher. Cette expérience est analogue à celle qui se fait avec l'électrometre dont on a parlé ci-dessus.

Appareil pour connoître quels sont les corps les plus propres à transmettre l'électricité.

#### CONSTRUCTION.

Les corps non électriques par eux-mêmes sont en grand nombre, mais il en est qui sont plus proprès que d'autres à transmettré l'électricité; de même qu'il est des corps qui sont plus ou moins électriques par eux-mêmes, et il en est sans doute qui ne sont électriques, ni par eux-mêmes, ni par communication. Pour s'en assurer, ayez plusieurs petites tringles ou cylindres de quatre à cinq lignes de diametre, sur sept à huit pouces de long, tels que AB (Figure huitième, Planche trente-deuxième), qu'à une de leurs extrémités A soit mastiquée une virole, surmontée d'une petite boule

360

de cuivre, et qu'à l'autre B soit mantiquée de même une virole, garnie d'un anneau pour pouvoir la suspendre au conducteur d'une Machine électrique.

Servez-vous à cet effot de différens corps, tirés de différentes matieres, métalliques, minérales. animales, ou végérales, en observant que ces deux dernieres, telles que les os, l'yvoire, les nerfs, la cire, les bois, les charbons, les plantes, &c. doivent être parfaitement séches, faute de quoi leur humidité les rendroit conducteurs, quoiqu'ils ne le fussent pas naturellement. Electrisezles successivement, et examinez avec l'électrometre, ou en tirant l'étincelle, ou en chargeant une bouteille avec un égal nombre de tours du plateau. quels sont ceux qui donnent le plus ou moins d'électricité, examinez aussi combien il faut tourner de fois le plateau pour qu'un de ces corps charge une bouteille au même dégré qu'une autre, et la différence des tours sera en raison du plus ou moins de propriété que ces corps auront à transmettre l'électricité: on peut aussi employer dans cette expérience des tubes remplis de différens liquides, ou de substances mises en poudre, dont on ne pourroit former un corps solide, sans altérer leur vraie propriété à cet égard,

# SOIXANTE-UNIEME RÉCRÉATION.

# SERPENTAUX ELECTRIQUES.

CONSTRUCTION.

PRENEZ un carreau de verre de douze à quinze pouces quarrés; mettez-y une couche de colle de poisson jusqu'à un pouce de ses bords; semez-y de l'avanturine de maniere que l'endroit induit de colle en soit entiérement couvert: appliquez sur l'autre face de ce carreau une feuille d'éraim; ajustez le tout dans un cadre.

# EFFET.

Ayant chargé cet appareil de même que le tableau magique, si vous en faites la décharge avec
l'excitateur, il paroîtra une quantité d'éclairs étincelans et serpentans, qui se rendront tous à l'endroit où vous poserez son bouton; et si au lieu
de décharger le tableau, vous le touchez avec l'excitateur, pendant qu'on l'électrise, il paroîtra successivement des éclairs: on peut, au lieu de garnir
entiérement en aventurine, la partie supérieure
du plateau, y tracer une ligne spirale d'un demipouce de largeur, couverte d'avanturine, de maniere que son extrémité B soit distante d'environ
un pouce d'une petite bande d'étaim, qui communique à la garniture inférieure; et alors, laissant
tomber la chaîne du conducteur au centre A, ces

éclairs parcourront par intervalles toute cette spis rale à mesure que ce tableau se chargera.

### OBSERVATIONS

Et Maximes générales sur les précautions qu'il faut prendre pour la réussite des opérations électriques.

Le tems le plus sec, et particuliérement lorsqu'il est à la gelée, est le plus favorable pour toutes les opérations électriques où il est nécessaire d'une grande abondance de ce fluide; à défaut on peut s'en procurer, en allumant un bon feu dans la chambre où est placée la Machine, en faisant chausser et sécher les coussins, et la Machine même (1): on peut encore l'augmenter avec l'amalgame d'étaim et de mercure, mêlé avec du blanc d'Espagne ou du cinabre.

Cet amalgame produit assez souvent sur le plateau des petites taches noires, et d'une substance raboteuse, qui, avec le tems, s'agrandissent et s'y amassent en assez grande quantité: il est essentiel de les ôter avec soin, à mesure qu'elles paroissent, sans quoi elles nuiroient aux effets de l'électricité.

<sup>(</sup>I) Avant de se servir d'une Machine électrique, il faut avoir soin de la bien essuyer, en se servant à cet effet d'un linge chaud et sec.

L'ise forme quelquesois une incrustation assez ¿paisse de cet amalgame, qui s'étend sur les coussins ; mais loin de leur muire, elle sert à les bonniser: si on la gratte un peu, elle augmente encore beaucoup l'électricité, et dispense par ce moyen d'y mettre de nouvel amalgame.

conducteur par les coussins, il semble nécessaire qu'ils icommuniquent à leur tour avec des corps qui soient bons conducteurs, et sur-tout avec le plancher, lorsqu'il n'est pas trop sec, afin qu'ils puissent tirer du réservoir commun une plus grande quantité d'électricité, et la rendre au plateau. Si con est à portée de faire communiquer les coussins à la terrer, au moyen d'un fil d'archal, l'électricité sera encore plus forte.

Les conssins doivent être oblongs, et avoir pour diametre le riers de celui du plateau; il ne faut pas qu'ils serrent arop fontement, cela ne serviroit qu'à exposer le plateau à être brisé, sans obtenir pour cela un plus grand effet: les plateaux cont encore sujots à se briser lorsqu'ils ne tournent pas bien ronds.

Lorsqu'on charge une houteille, et que son crochet ou bouton étant éloigné d'une petite distance du conducteur, ne reçoit plus d'étincelles, elle est chargée alors autant qu'elle le peut être, eu égard à sa grandeur, et elle n'en peut acquérir une plus grande quantité.

Afin qu'il ne se perde aucune partie du fluide

électrique que le plateau fournit au conducteur; il est essentiel que la Machine n'ait dans sa construction aucune partie anguleuse qui puisse l'attirer, et le conducteur aucune partie semblable qui puisse le laisser échapper. Il faut même éloigner à deux ou trois pieds de la Machine tous corps qui étant électriques par communication, présenteront des parties pointues et anguleuses.

Plus le plateau d'une Machine est grand, plus aussi (toutes choses d'ailleurs égales) elle produit de fortes et longues étincelles, son atmosphere étant alors plus considérable; cependant la commotion, produite par une petite Machine, est toujours beaucoup plus piquante et plus sensible que celles que produisent les plateaux qui sont d'un fort grand diametre (1).

En supposant qu'on air chargé séparément et autant qu'il est possible deux boureilles garnies de différentes grandeurs, l'explosion sera plus forte sur la bouteille dont la surface; est plus grande; si au contraire on les chargeoit très-peu, la plus petite de ces bouteilles pourroit produire alors l'explosion la plus sensible.

Lorsque les jarres ou bouteilles sont garnies

<sup>(1)</sup> Il est à présumer qu'une Machine composée de plusieurs plateaux de moyenne grandeur, seroit beaucoup plus violente pour la commotion qu'une autre composée d'un seul plateau, lequel seroit d'une grandeur égale à ces premiers joints ensemble.

erraine abondance de fluide électrique, elles sont aujettes à se décharger d'elles-mêmes.

Il ne faut employer les batteries électriques que dans des tems favorables à l'électricité, autrement il pourroit arriver qu'elles ne se chargeassent pas du tout, sur-tout quand elles sont composées d'un grand nombre de petites jarres, attendu que dans les tems d'humidité il suffit qu'une seule ne soit pas bien essuyée, pour qu'elles perdent toutes une bonne partie de l'électricité qui leur est fournie par le plateau, qui, dans ces mêmes tems, n'en recueille pas beaucoup de son côté.

Lorsqu'on décharge une bouteille, il ne faut pas poser l'excitateur sur l'endroit le plus foible, ce qui pourroit faire casser la bouteille, si l'explosion étoit forte. Si une bouteille est fêlée, elle ne peut jamais se charger, et même dans une batterie, il sussit qu'il y en ait une pour empêcher toutes les autres de se charger.

A défaut de support de verre, on peut employer du bois frit et séché au four, mais il y a du choix dans la qualité de ceux qui peuvent servir; en général les plus durs sont les moins électriques (1); quoiqu'on puisse se procurer de cette maniere d'assez bons supports, cependant comme ils peuvent prendre de l'humidité peu-à-peu, et devenir

<sup>(1)</sup> Le sapin qui est résineux, est un des meilleurs qu'on puisse employer.

| 368 T. A. B. L. E.                               |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| III. REC. Boëte aux chiffres à double boëte.     | 38    |
| Réc. qui se fait avec cette boëte aux chiffres.  | 41    |
| Autre Réc qui se fait avec cette même boëte.     | 42    |
| OBSERVATION.                                     | 43    |
| Autre Récréation qui se peut hasarder avec       | cette |
| boëte.                                           | ibid. |
| IV. REC. Le petit Arithmeticien.                 | 46    |
| Récréation qui si fait avec cette boëte.         | 49    |
| V. RÉC. Boëte aux métaux.                        | 51    |
| Récréation qui se fait avec cette boete.         | 54    |
| AUTRE RÉCRÉATION, &c.                            | 55    |
| VI Réc. Boete aux fleurs.                        | 57    |
| Autre Récréation qui se fait avec cette boëte    | . 58  |
|                                                  | Ibid. |
| VII. Réc. L'écu dans une tabatiere.              | 59    |
| VIII. Réc. Cadran magnétique horisontal.         | 60    |
| Récréation qui se fait avec ce cadran.           | 62    |
| Autre Récréation qui se fait avec ce même        | ca-   |
| dran.                                            | 63    |
| Autre construction, produisant une Récré         | ation |
| différentê.                                      | Ibid. |
| Récréation qui se fait avec ce Cadran.           | 65    |
| Autre Réc. qui se fait avec ce même cadran.      | 66    |
| IX. REC. La Mouche savante.                      | 67    |
| Récréation qui se fait avec cette mouche.        | 71    |
| X. REC. Cadrans de communication.                | 73    |
| Récréation qui se fait avec ce cadran.           | 76    |
|                                                  | · Ca- |
| full tecreation, qui se full avec ce meme        |       |
| Autre Récréation, qui se fait avec ce même dran. | 77    |

•

•

•

| DES MATIERES.                              | 260                |    |
|--------------------------------------------|--------------------|----|
| Récréation qui se fait avec cette boëte.   | .369<br>•-         |    |
| Anagramme du mot URANIE.                   | 83                 |    |
| XII. RÉC. L'Oracle merveilleux.            | 8 <u>4</u><br>8Հ   |    |
| XIII. Réc. La Découverte inconceyable.     | •                  | •  |
| XIV. RÉC. Les quatre nombres magiques.     | 103<br>106         | •  |
| Récréation qui se fait avec cette boëte.   | 109                | ı  |
| XV. REC. Les huit nombres magiques.        | 110                |    |
| XVI. Réc. Boëte aux Enigmes.               | 115                |    |
| XVII. Réc. Cadran magnétique vertical.     | 120                | •  |
| XVIII. RÉC. Le Puits enchanté.             | 126                |    |
| XIX. RÉG. La Tête enchantée.               | 130                |    |
| XX. REC. Boëte aux cartes.                 | 134                | •  |
| XXI. RÉC. Le Palais de l'Amour.            | 136                |    |
| Table magnétique & mécanique sur laque.    |                    |    |
| pose ce petit édifice.                     |                    |    |
| XXII. RÉC. Pendule sonnante.               | 13 <b>7</b><br>140 |    |
| XXIII. REG. Les petits Clous.              | 143                |    |
| XXIV. RÉC. Aimanterune pincette sur le ch  |                    | ,  |
| en la frappant sur le plancher.            | 144                |    |
| XXV. RÉC. Une petite figure étant renf     |                    |    |
| dans une bouteille remplie d'eau, la       | faire              | ÷  |
| monter ou descendre à sa volonté.          | 145                |    |
| Table magnétique portative, servant aux Re |                    | -  |
| tions qui se font avec la Sirène, sans     | ou'il              |    |
| soit besoin d'aucun agent caché pour la    | faire              |    |
| agir.                                      | سے 149             |    |
| XXVI. REC. Faire indiquer par la Si        | *** # <b>?</b> **  |    |
| les nombres que diverses personnes ont c   |                    | ٠. |
| au hasard.                                 | r52                | •  |
| XXVII. REC. Faire indiquer par la Si       | . •                |    |
| Tome I. A a                                |                    | ٠  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |                    |    |
|                                            | •                  | •  |
|                                            | •                  | •  |
|                                            |                    |    |

| quel est le nombre qu'une personne a libr              | ement        |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| et secrétement choisi.                                 | 154          |
| XXVIII. REc. Faire indiquer par la Si                  |              |
| un mot quelconque qu'une personne a                    |              |
| secrétement.                                           | 155          |
| XXIX. Réc. Faire répondre la Sirène à                  | ипе          |
| question écrite secrétement.                           | 147          |
| XXX. Réc. Plusieurs lettres de l'alphabet i            |              |
| crites sur des cartes, ayant été mélée.                |              |
| laisser choisir plusieurs à volonté, et                |              |
| désigner par la Sirene, quel est le mo                 |              |
| peut en être formé.                                    | 155          |
| XXXI. REc. Faire indiquer par la Sir                   | ene,         |
| quelle est la carte d'un jeu qu'une pers               |              |
| a touché du bout du doigt.                             |              |
| XXXII. Réc. Balance magnétique.                        | 162          |
| XXXIII. RÉC. Les sept cadrans magiques.                | 164.         |
| Maniere de connoître le rapport qu'ont les             | tues-        |
| tions avec la disposition qu'il faut donner            | à la         |
| boete relativement aux angles du plateau.              | 1 <i>6</i> 8 |
| XXXIV. REC. Force prodigieuse de la ma                 |              |
| *. *                                                   |              |
| magnetique.<br>XXXV. Réc. Horloge magnétique, dont l'h | eure         |
| est indiquée par un petit Lézard qui parc              |              |
| la superficie de son cadran.                           | 175          |
| XXXVI. REC. Petites figures qui se poursu              | ivent        |
| et s'évitent réciproquement.                           | 177          |
| XXXVII. Réc. Danse magnétique.                         | 178          |
| XXXVIII. RÉC. Description d'une piece m                |              |
| nique fort ingénieuse, avec laquelle on                |              |
|                                                        |              |

| DES MATIERES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37 I                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| faire exécuter la plus grande partie d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - •                                                                                           |
| tions qui se font avec la Sirene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 18r                                                                                         |
| XXXIX. REC. Le petit Magicien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 189                                                                                           |
| XL. REC. Boëte aux dez, par réflex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ion. 193                                                                                      |
| XLI. RÉC. Le miroir magique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 197                                                                                           |
| XLII. Réc. Cadran magnétique et mécan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - ·                                                                                           |
| XLIII. REc. Faire indiquer par l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | le cadran                                                                                     |
| mécanique, les points qu'une personn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ne a secré-                                                                                   |
| ment amenés avec deux dez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 270 .                                                                                         |
| XLIV. REC. Palingenesie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 210                                                                                           |
| XLV. REC. Aimanter une aiguille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ou lame,                                                                                      |
| dont les deux extrémités présentent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | les mémes                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 212                                                                                           |
| poles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
| RÉCREATIONS SURL'ÉLECTRICI  De l'Electricité en général.  Construction d'un machine électrique                                                                                                                                                                                                                                                                        | T É. pag. 217 ue et des                                                                       |
| RÉCREATIONS  SURL'ÉLECTRICI  De l'Electricité en général.  Construction d'un machine électrique différentes pieces principales qui étre jointes pour exécuter les expériles Amusemens qui suivent.  PREM. RÉCRÉATION. Charger le commatiere électrique, et l'en décharger ses manieres.  II. RÉC. Attirer un corps léger, na                                          | pag. 217 ue et des doivent y iences, et 231 ducteur de r en diver- 239                        |
| RÉCREATIONS  SUR L'ÉLECTRICI  De l'Electricité en général.  Construction d'un machine électrique différentes pieces principales qui étre jointes pour exécuter les expériles Amusemens qui suivent.  PREM. RÉCRÉATION. Charger le conmatiere électrique, et l'en décharger ses manieres.  II. RÉC. Attirer un corps léger, na l'eau.                                  | pag. 217 ue et des doivent y iences, et 231 ducteur de r en diver- 239                        |
| RÉCREATIONS  SUR L'ÉLECTRICI  De l'Electricité en général.  Construction d'un machine électrique différentes pieces principales qui se étre jointes pour exécuter les expére les Amusemens qui suivent.  PREM. RÉCRÉATION. Charger le consmatiere électrique, et l'en décharger ses manieres.  II. RÉC. Attirer un corps léger, na l'eau.  III. RÉC. Pluie lumineuse. | pag. 217 ue et des doivent y iences, et 231 ducteur de r en diver- 239 ugeant sur 243 244     |
| RÉCREATIONS  SUR L'ÉLECTRICI  De l'Electricité en général.  Construction d'un machine électrique différentes pieces principales qui étre jointes pour exécuter les expériles Amusemens qui suivent.  PREM. RÉCRÉATION. Charger le conmatiere électrique, et l'en décharger ses manieres.  II. RÉC. Attirer un corps léger, na l'eau.                                  | pag. 217 ue et des doivent y iences, et 231 ducteur de r en diver- 239 ugeant sur 243 244 246 |

.

.

•

| 372    | TABLE                                  | •       |
|--------|----------------------------------------|---------|
| V. RÉ  | C. Carillon électrique.                | 247     |
|        | C. Course électrique de chevaux.       | 249     |
|        | ÉC. Enflammer l'esprit-de-vin, a       |         |
|        | elle électrique.                       | 250     |
|        | RÉC. Jet d'eau lumineux.               | 251     |
| IX. R  | ÉC. Tirer du feu de toutes les par     | ties du |
|        | s d'une personne.                      | 252     |
| X. RÉ  | C. Tableaux étincelans.                | 254     |
| Manier | re de représenter un mot en lettres    | étin-   |
| celai  | ntes.                                  | 259     |
| XI. Rı | EC. Plusieurs questions ayant été      | libre-  |
|        | t et secrétement choisies, en faire pa |         |
| les    | réponses en lettres étincelantes.      | 263     |
| XII. R | ÈC. Aigrettes lumineuses.              | 268     |
| XIII.  | REC. Cerf-Volant électrique.           | 269     |
| XIV.   | RÉC. Planétaire électrique.            | 272     |
| XV. I  | RÉC. Girouettes électriques.           | 274     |
| XVI.   | Réc. Œuf lumineux.                     | 275     |
| Expéri | ience de Leyde.                        | 276     |
| XVII.  | REC. Disposer une bouteille ordin      | aire,   |
|        | naniere qu'on reçoive la commotion     |         |
|        | nuchant.                               | 285     |
| XVIII  | I. RÉC. Faire qu'une personne vo       | oulant  |
|        | rir une porte, reçoive la commotion    |         |
| XIX.   | Réc. Arbrisseau électrique.            | 288     |
| XX. I  | RÉC. Roue électrique.                  | 290     |
|        | RÉC. Araignée électrique.              | 293     |
|        |                                        | ntenue  |
| ` dan. | s un vase de verre.                    | 295     |
| XXIII  | l. RÉC. Faire passer la moitié de      | l'élec- |
|        | •                                      |         |

| DES MAT                          | IERES.                                | 373                 |   |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|
| tricité dont une boutei          | - '                                   |                     | , |
| l'intérieur d'une autre          | ~                                     | 296                 |   |
| XXIV. RÉC. Faire pass            |                                       | . •                 |   |
| à travers une riviere,           |                                       | -                   | • |
| d'eau.                           |                                       | 298                 |   |
| XXV. RÉC. Le petit Ch            | •                                     | 19 <b>9</b>         |   |
| XXVI. REC. Faire qu'i            |                                       |                     |   |
| tirer le cordon d'une commotion. | sonnette, reçoive                     | i la                |   |
| XXVII. RÉC. Allumer un           |                                       | 301<br>tin_         |   |
| celle électrique.                |                                       | 302                 |   |
| XXVIII. Réc. Tableau m           | agique ou l'expérie                   | •                   |   |
| des conjurés.                    |                                       | 303                 |   |
| XXIX. RÉC. Faire qu'une          |                                       |                     |   |
| dre une piece de mon             |                                       |                     |   |
| motion.                          | •                                     | 306                 |   |
| XXX. Réc. Roue tourns            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •                   | , |
| teilles chargées d'électre       | icité.                                | <b>3</b> 0 <b>7</b> |   |
| XXXI. Réc. La Torpil             |                                       | 309                 |   |
| XXXII. RÉC. Percer une           |                                       |                     |   |
| l'explosion électrique.          |                                       | 311                 | • |
| XXXIII. Réc. Tuer un a           | nimal avec une exp                    | plo-                |   |
| fion électrique.                 |                                       | 312                 |   |
| XXXIV. Réc. Fondre               | une feuille d'or,                     | , au                |   |
| moyen d'une explosion            | électrique.                           | 314                 |   |
| XXXV. RÉC. Donner au             | verre une teint <b>e</b> mé           | tal-                |   |
| lique, par une explosi           |                                       | 315                 |   |
| XXXVI. Réc. Enflamme             |                                       | an,                 |   |
| par une explosion éle            | ctrique.                              | 316                 |   |
| XXXVII. REC. Differentes         | manieres de donne                     | r la                |   |
| *                                |                                       |                     |   |
| •                                | -                                     |                     |   |
|                                  |                                       |                     |   |
| <u>.</u>                         | · * • # *                             | •                   |   |

| D/T                                         |         |
|---------------------------------------------|---------|
| •commotion à plusieurs personnes en semb    | le. 317 |
| XXXVIII. RÉC. Charges positivement e        | t néga- |
| tivement, le même côté d'un plate           | au de   |
| verre.                                      | 320     |
| XXXIX. RÉC. Faire perdre à une person       | •       |
| partie de l'électricité qui lui est propre. | 321     |
| XL. Réc. Bouquet lumineux.                  | 323     |
| XLI. REC. Cascade électrique.               | . 324   |
| XLII. RÉC. Aurore boréale,                  | 326     |
| XLIII. REC. Eclairs électriques.            | 327     |
| XLIV. RÉC. Fontaine de compression          |         |
| trique.                                     | 329     |
| XLV. RÉC. Singuliers effets produits pa     |         |
| bouteille garnie extérieurement de deux     |         |
| de métal.                                   | 330     |
| XLVI. REC. Bouteille lumineuse.             | 335     |
| XLVII. RÉC. Construire un petit navire,     | _       |
| le mat soit brisé par une explosion         |         |
| trique.                                     | 336     |
| XLVIII. Réc. Construire une petite me       |         |
| nette, qui puisse étre renversée par        |         |
| explosion électrique.                       | - 338   |
| XLIX. RÉC. Electriser un verre par le       |         |
| vement de l'air.                            | 342     |
| L. RÉC. Electriser un tube de verre par     |         |
| munication.                                 | 343     |
| LI. RÉC. Expérience sur la grandeur et la   |         |
| de l'étincelle électrique, relativement     | -       |
| grandeur des conducteurs.                   | 344     |
| LII. RÉC. Papillon électrique.              | 347     |

| DES MATIERES.                                | 375         |
|----------------------------------------------|-------------|
| LIII. RÉC. Bouteille qui se charge par la    |             |
| munication de la flamme.                     |             |
|                                              | 34 <b>7</b> |
| LIV. RÉC. Représenter un portrait au nat     | urel,       |
| au moyen de l'électricité.                   | 348         |
| LV. RÉC. Canne électrique.                   | 350         |
| LVI. RÉC. Electricité de poche.              | 352         |
| LVII. RÉC. Bouteille de Leyde, portative.    | 353         |
| LVIII. RÉC. Maison incendiée.                | 354         |
| LIX. RÉC. Electrophore.                      | 355         |
| LX. RÉC. Singuliere expérience sur l'éle     | ctro-       |
| phore.                                       | 358         |
| Appareil pour connoître quels sont les       | corps       |
| les plus propres à transmettre l'électricité | 359         |
| LXI. RÉC. Serpentaux électriques.            | 361         |
| Observations et maximes générales su         | rles        |
| précautions qu'il faut prendre pour la rés   | ussite      |
| des opérations électriques.                  | 362         |

Fin de la Table du premier Volume.

### FAUTES A CORRIGER.

Page 208, ligne 17. Voyez Fig. 5e. lisez, Fig. 2e.

Page 361, ligne 22, après ces mots, couverte d'aventurine, lisez, (Fig. 9<sup>e</sup>. même Pl.)